

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

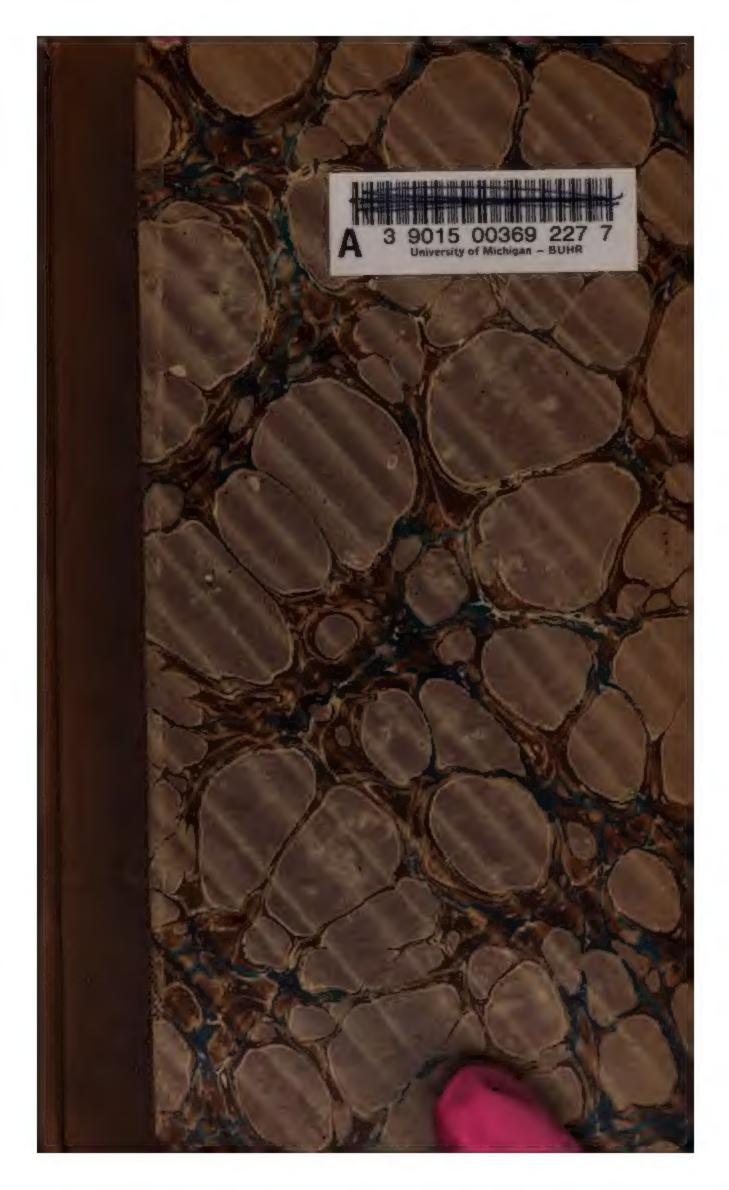

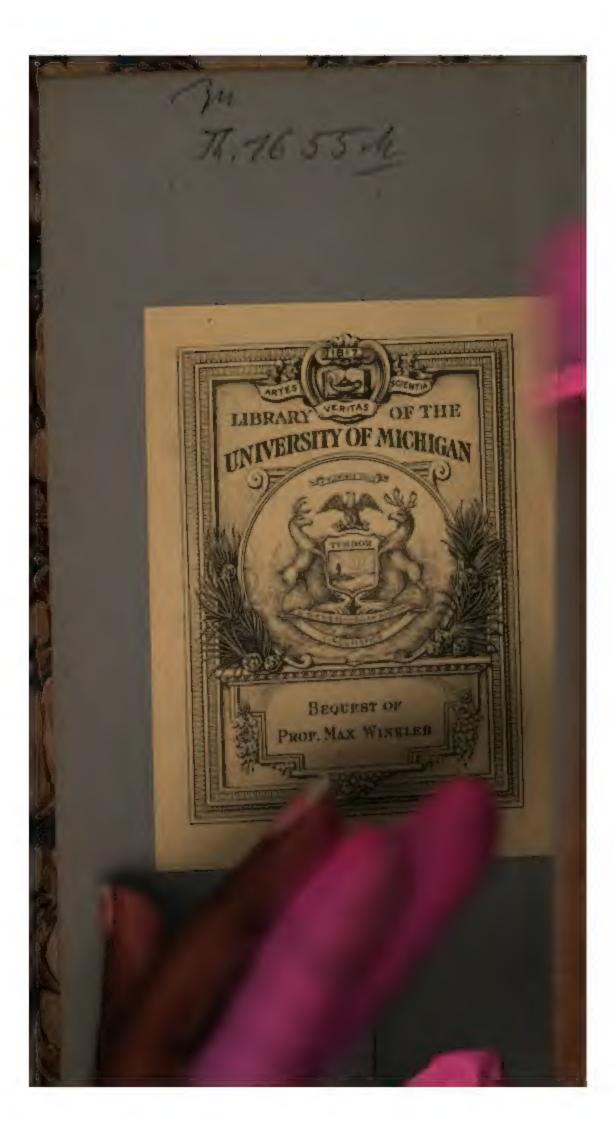



Th. 16 55.4



PT 2287 .149 1821 v.7



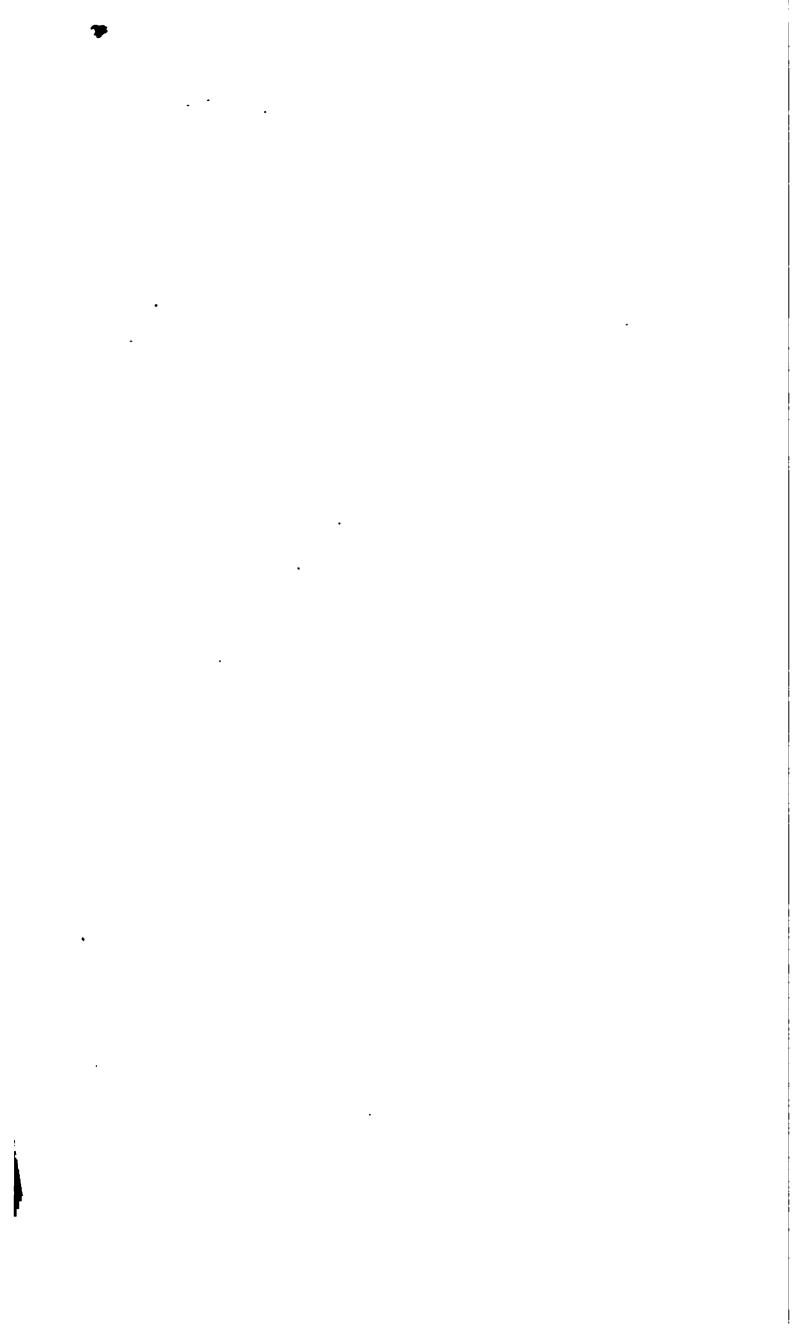

## Hemann's

Signification und Schristelleite.

(In comber Beier und Schristelleite.

(In comber Beier und Erfen De generale best der Beier und generale best des plans de generale best plans de ge

# Inbatt

| Retakritik .  | •     | 1     |      | * 4 4<br>• 4 | • | • | Seite x      |
|---------------|-------|-------|------|--------------|---|---|--------------|
| Golgatha und  | Scheb | limis | i .  | •            | • | • | <b>— 17</b>  |
| Fliegenber B  |       | _     |      |              |   |   | → 7E         |
| Driefe bis 17 | 88    |       | 2 2. | 4 : 0        |   |   | <b>—</b> 129 |

Hamann, Johann George Hamann, Johann George

# Shriften.

Perausgegeben

bon

Friedrich Roth.

Siebenter Theil.

Etipzig, ben G. Reimer 1825.

### ឱ្យន្តអាវ ់



600 10000

付きら いしつおくまいにかる

T . . . HATE

do granta de la con-

Gradize Winkler Request 1-20-31

X

0

## Vorbericht.

e title encourage to a lite

Die Sammlung der Hamannischen Schriften ist mit diesem Bande geschlossen. Wollständigkeit bewährt das pon Hamann selbst in den Anmerkungen zu seinem fliegenden Briefe gegebene Berzeichniß. Das einzige, was nicht hat aufgefunden werden konnen, sind Hamann's Beytrage zu der Wochenschrift Daphne, deren er in der 30ten jener Anmerkungen erwähnt. Ich habe diese Wochenschrift durchgangen und an einigen Stellen Hamann's Feder zwar zu entbecken geglaubt, jedoch in Ermangelung irgend eines außeren, die Wermuthung bestatigenden Kennzeichen, mir nicht erlaubt, Gebrauch davon zu machen.



hamann's

# Shriften

Strausgegeben

228

Triedrich Meth

Giebenter Theil

Beipgig, ber @ Reimer 1825

# Inhatt

| Metakritik .  | •     |                                         | *          | 14      | * |   | Seite 1      |
|---------------|-------|-----------------------------------------|------------|---------|---|---|--------------|
| Golgatha und  | Scheb | limini                                  | •          | •       | • | • | - 17         |
| Fliegenber Bi |       | _                                       |            |         |   |   | - 7I         |
| Briefe bis 17 | 88    | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>N</b> , | 11 1 13 |   |   | <b>— 120</b> |

Sallien.

httanfetgibin

158

Briedrid Roth.

Siebenter Theil

Lelpjig, ben & Reiner 1925

## ស៊ីននាស់ពេស 🛬

# Hatte Co

на то превод

推禁 化化二氯化化亚氯化亚

4 12, 12, 12, 14

July 1 Transas

Gradize Winkler Request 1-20-31

0

## Vorbericht.

Die Sammlung der Hamannischen Schrif= ten ist mit diesem Bande geschlossen. Wollständigkeit bewährt das von Hamann selbst in den Anmerkungen zu seinem fliegenden Briefe gegebene Berzeichniß. Das einzige, was nicht hat aufgefunden werben konnen, sind Hamann's Beptrage zu der Wochenschrift Daphne, deren er in der 30ten jener Anmerkungen erwähnt. Ich has be diese Wochenschrift durchgangen und an einigen Stellen Hamann's Feder zwar entdecken geglaubt, jedoch in Ermangelung irgend eines außeren, die Vermuthung bestatigenden Kennzeichen, mir nicht erlaubt, Gebrauch davon zu machen.

Das erfte Stud biefes Bandes, die Mestafritik, ift von Samann selbst nicht bestannt gemacht werben. Rink bat bieses Fragment in seinem Mancherlen zur Geschichte ber metakritischen Inva-fion abbrucken lassen. Ich habe keine Gestegenheit gehabt, diesen Abbruck mit Das mann's eigener Sandschrift, nach welcher ber gegenwärtige gemacht ist, zu vergleichen.

Von Golgatha und Scheblimini
ist 1818 eine zweite Ausgabe erschienen, die
sich von der ersten hauptsächlich durch beygesfügte Anmerkungen des Herausgebers unterscheidet. Für den gegenwärtigen Abdruck sind
mehrere von Hamann, zum Theil außerst
sorgfältig, durchgesehene Eremplare seiner Ausgabe verglichen, und alle Verbesserungen,
die sich in allen angegeben fanden, aufges
nommen worden. Da dieser Aussah ein Ges
genstück zu Mendelssohn's Jerusatem ist und darauf beständig anspielt, so
wird ein Abdruck dieser selten gewordenen

Schrift : in dem achten und; letten Bande geliefert werden, ben ich hoffe zu Michaelis des nachsten Jahres erscheinen lassen zu können. Der fliegende Brief an Diemand den Kundbaren hatte nicht nur die Be-Nimmung, Golgatha und Scheblimini gegen eine Recension in der Aug. deutschen Biblio-Wet zu vertheidigen, sondenn er sollte Hamanns lettek Wort an das Publicum septr und die ganze Absicht seiner. Autorschaft ent= bullen. : Ald drep Bogen schon gedruckt maren:, Iglaubte: Hamann seinen Flug zu hach genommen zu haben und nicht mehr in deme selben Tons kontsahren zu können. Er brach ab und verlangte, daß das Gedruckte ver= nichtet wurde; was auch mit allen Eremplarien, bis auf eines, bas in Herber's Handen war, geschehen zu sepn scheint. Indes= sen arbeitete er den Brief so um, wie er hier zum erstenmale abgedruckt ift. Soluß, den er in Welbergen ausarbeiten wollte, hat er nicht mehr zu Stande ge=

Das erste Stuck dieses Bandes, die Mestaktitik, ist von Hamann selbst nicht beskannt gemacht werden. Rink hat dieses Fragment in seinem Mancherlen zur Geschichte der metakritischen Invasion abdrucken lassen. Ich habe keine Gestegenheit gehabt, diesen Abdruck mit Hamann's eigener Handschrift, nach welcher der gegenwärtige gemacht ist, zu vergleichen.

Von Golgatha und Scheblimini
ist 1818 eine zweite Ausgabe erschienen, die
sich von der ersten hauptsächlich durch benge=
fügte Anmerkungen des Herausgebers unter=
scheidet. Für den gegenwärtigen Abdruck sind
mehrere von Hamann, zum Theil außerst
sorgfältig, durchgesehene Eremplare seiner Ausgabe verglichen, und alle Verbesserungen,
die sich in allen angegeben fanden, aufge=
nommen worden. Da dieser Aussatz ein Ge=
genstück zu Mendelssohn's Ferusalem ist und darauf beständig

<u>.</u>

Scheift in dem achten und letten Bande gekiefert werden, den ich hoffe zu Michaelis des nachken Jahres erscheinen lassen zu können. Der fliegende Brief an Diemand den Kundbaren hatte nicht mur bie Beftimmung, Golgatha und Schehlimini gegent eine Recension in der Aug. deutschen Bibliothek zu vertheidigen, sondern er soute Hamanns lettes Wort an bas Publicum septr und die ganze Absicht seiner. Autorschaft ent= willen. : Ale, drep Bogen schon gedruckt maren:, Iglaubte: Hamann ... seinen Flug .zu: bost genommen zu haben und nicht mehr in beme selben Kont kontsahren zu können. Er brach ab und verlangte, daß das Gedruckte ver= nichtet wurde; was auch mit allen Erems plarien, bis auf eines, das in Herder's Handen war, geschehen zu seyn scheint. Indes= sen arbeitete er den Brief so um, wie er hier zum erstenmale abgedruckt ift. Soluß, den er in Welbergen ausarbeiten wollte, hat er nicht mehr zu Stande ge=

stacht. Die niethwärdigsten Stellen bes er-Am Entwurfes, die dem zweiten fehlen, werden im achten Bande mitgetheilt werben. Die Briefsammlung, welche dieser Band gleichfalls beschließt, ist in so fern unvolls Randig, als fie den Briefwechsel mit Jacobi nicht umfaßt. Dieser füllt die dritte Ab= theilung des vierten Bandes von Jacobi's Werfen, deren Berleger nicht eingewilligt bat, daß ein neuer Abdruck für die gegens wärtige Sammlung gemacht wurde; daber den bem von mohreren Seiten geäußerten Bunfche, diesen Briefwechfet hier beygefügt fu feben, nicht habe entsprechen tonnen. München den 1. Mai 1825.

griedrich Roth.

## Metaktitik

über

### den Purismum'

ber

reinen Bernunft.

Sunt lacrumae Rerum —

- o quantum est in Rebus inane!

Damann's Schriften. VII, Th.

stenkt. Die nurkwürdigsten Stellen bes erstenktenkten, die dem zweiten festen, wers den im achten Bande mitgetheilt werden.
Die Briefsammlung, welche dieser Band zeichfalls beschließt, ist in so sern unvollskändig, als sie den Briefwechsel nut Jacosti nicht umfaßt. Dieser füllt die dritte Abstheilung des vierten Bandes von Jacobi's Werken, deren Verleger nicht eingewilligt hat, daß ein neuer Abdruck für die gegenzwärtige Sammlung gemacht würde; daßerten Wunsche, diesen Briefwechsel hier beygesügt sehl dem von mehreren Seiten: geäußerten Wunsche, diesen Briefwechsel hier beygesügt zu sehen, nicht habe entsprechen können.

München den 1. Mai 1825.

Stiedtich Rolls.

- 3 Can Be and when there is a first

## Metafritif

über

### den Purismum'

ber

reinen Bernunft.

Sunt lacrumae Rerum -

— o quantum est in Rebus inane!

ı • . / , ,

"Ein großer Philosoph hat behauptet, daß des, allgemeine und abstracte Ideen nichts als beschondere sind, aber an ein gewises Wort geschunden, welches ihrer Bedeutung mehr. Umschang oder Ausdehnung giebt, und zugleich und "jener bei einzelnen Dingen erinnert." Diese Behauptung des eleatischen, mystischen und schwärmenden Bischofs von Copne, Georg Verkeley, erklätt Hume ") für eine der größten und schätbarsten Entdeckungen, welche zu unster Zeit in der gelehrten Republik gemacht worden.

tempt to reduce the experimental reasoning into moral subjects Vol. I. of the Unterstanding. Lond. 1739. pag. 34. Dieses meines Wissens erste Meisterstück des berühmten David Hume soll zwar ins Französische, aber noch nicht wie sein lettes ins Deutsche übersetzt senn. Auch die Uebersetung von des scharffinnigen Berkeley philosophischen Werken ist leider in Steden gerathen. Der erste Theil kam bereits 1781 zu Leipzig heraus, und enthält nur die Gespräsche zwischen Hum der Scharffinnigen bereits 1781 melche schon in der Eschend und Philonous, welche schon in der Eschend und Philonous, welche schon in der Eschend und school 1756, steden.

Scepticismus dem altern Idealismo unendlich mehr zu verdanken habe, als dieser zufällige nud einzelne Anlaß im Vorbengehen zu verste. den giebt, und daß ohne Verkelen schwertlich Hume der große Philosoph geworden ware, wofür ihn die Kritt aus gleichartiger Dankbarkeit erkläret. Was aber die wichtige Entdeckung selbst betrifft: so liegt selbige wohl whne sonderlichen Tiessun im bloßen Sprachegebranch der gemeinsten Wahrnehmung und Beobachtung des sensus communis offen und aufgedeett.

Bu den verborgenen Geheimniffen, veren Aufgabe, geschweige ihre Auflösung, noch in feines Philosophen Derz gekommen senn foll, gebort die Möglichkeit menschlicher Erkennenis von Segenständen ber Erfahrung, ohne und por aller Empfindung eines Gegenfandes. Auf dieser doppelten Un - Möglichkeit und dem måchtigen Unterschiede analytischer, und sonthetischer Urtheile grundet fich die Materie und Form einer transscendentalen Elementarund Methobenlehre; benn außer bem eigentlichen Unterschiede der Vernunft als eines Objects ober Erkenntnißquelle, ober auch Erkenntnifart, giebt es noch einen allgemeinern, schärfern und reinern Unterschied, traft dessen Bernunft allen Objecten, Quellen

und Arten der Erkenntniß zum Grunde liegt, keines von drepen selbst ist, und folglich auch weder einen empirischen oder ässbetischen, noch logischen oder discursiven Begriff nöthig hat, sondern bloß in subjectiven Bedingungen besseht, worunter Alles, Stwas und Richts als Object, Quelle oder Art der Erkenntniß gedacht, und wie ein unendliches Maximum oder Minimum zur unmittelbaren Anschaung gegeben, auch allenfalls genommen werden kann.

Die erste Reinigung der Philosophie bestand namlich in dem theils migberftandenen, theils mißlungenen Versuch, die Vernunft von aller Ueberlieferung, Tradition, und Glauben baran unabhangig zu machen. Die zweite ift noch transscendenter, und läuft auf nichts weniger als eine Unabhängigfeit von der Erfahrung und ihrer alltäglichen Induction hinaus. — Denn nachdem die Vernunft über 2000 Jahre, man weiß nicht mas? jenseits der Erfahrung gesucht, verzagt fie nicht nur auf einmal an der progressiven gaufbahn ihrer Worfahren, sondern verspricht auch mit eben so viel Eros ben ungeduldigen Zeitverwandten, und zwar in furger Zeit, jenen allgemeinen und zum Katholicismo und Despotismo nothwendigen und unfehlbaren Stein ber Beifen, bem bie Religion ihre Beiligfeit, und bie Gefegge

Der britte, bochfte und gleichsam empirische Purismus betrifft also noch die Sprade, das einzige, erfte und lette Organon und Rriterion ber Vernurft, ohne ein ander Creditiv als Ueberlieferung und Usum. geht aber einem auch bennah mit biesem Ibol, wie jenem Alten mit bem Ibeal ber Bernunft. Be langer man nachdenft, besto tiefer und imniger man verstummt und alle Lust zu reden meh den Tyrannen, wenn fic verliert. Sott um fie bekummern wird! Wozu fra-"gen fie also nach Ihm? Mene, mene, teckel "ben Sophifien! ihre Scheibemunge wirb gut "leicht gefunden, und ihre Wechselbank zer-"brochen werden!!",

Receptivität der Sprache und Spontaneität der Begriffe! — Aus dieser doppelten Quelle der Zwepdentigkeitschöpfe die reine Vernunft alle Elemente ihrer Rechthaberen, Zweifelsucht und Kunstrichterschaft, erzeugt durch eine eben so willführliche Analysis als Synthesis des dreymal alten Sauerteigs neue Phänomene und Meteore des wandelbaren Horizonts, schafft Zeichen und Wunder mit dem Allhervorbringer und Zerkörer, dem merkurialischen Zauberstabe ihres Mundes, oder dem gespaltenen Gänsetiel zwischen den dren sollogistischen Schreibesingern ihrer herkulischen Fanst —

Schon bem Ramen Metaphysit bangt dieser Erbschade und Aussat ber Zwendentig. feit an, ber badurch nicht gehoben, noch weniger berklart werben mag, baß man bis an feinem Geburtsort, ber in ber aufälligen Sonthefe eines griechischen Bormores liegt, we Geset aber auch, daß es in der transscendentalen Topik auf den empirischen Unterschied binten und aber noch weniger ankame, als bev einem a priori und a postsriori auf ein hyfteron proteron, so breitet fich boch das Muttermal des Ramens, von der Stirn bis in die Eingeweide ber gangen Biffenschaft ans, und ihre Terminologie verhalt fich ju jeder andern Runft. Weid. Berg. und Schulsprache, wie bas Quedfilber ju den übrigen Metallen.

Iwar follte man aus so manchen analystischen Urtheilen auf einen gnostischen Saß gegen Materie oder auch auf eine mystische Liebe zur Form schließen: dennoch hat die Spnthesis des Prädicats mit dem Subject, worin zugleich das eigentliche Object der reinen Ber-

Der britte, bochfte und gleichsam empirische Purismus betrifft also noch die Sprade, bas einzige, erfte und lette Organon und Ariterion der Vernurft, ohne ein ander Creditiv als Ueberlieferung und Usum. Es geht aber einem auch bennah mit biesem Ibol, wie jenem Alten mit dem Ide al der Bernunft. Be langer man nachdenft, defto tiefer und imniger man verstummt und alle Lust zu reden Web den Eprannen, wenn fic verliert. "Sott um fie bekummern wird! Wozu fra-"gen fie also nach Ihm? Mene, mene, teckel "ben Sophifien! ihre Scheibemunge mirb gut "leicht gefunden, und ihre Wechselbank ger-"brochen werden!!"

Receptivität der Sprache und Spontaneität der Begriffe! — Aus dieser doppelten Quelle der Zwepdentigkeit schöpft die reine Vernunft alle Elemente ihrer Rechthaberen, Zweifelsucht und Kunstrichterschaft, erzeugt durch eine eben so willtührliche Analysis als Synthesis des dreymal alten Sauerteigs neue Phänomene und Meteore des wandelbaren Horisonts, schafft Zeichen und Wunder mit dem Allhervorbringer und Zerfterer, dem merkurtsalischen Zauberstabe ihres Mundes, oder dem gespaltenen Gänsetiel zwischen den dren soblogistischen Schreibesingern ihrer herkulischen Faust —

Soon bem Ramen Metaphysit bangt dieser Erbschade und Aussat ber Zwendeutigfeit an, ber badurch nicht gehoben, noch weniger verklart werben mag, daß man bis zu feinem Geburtsort, ber in ber aufälligen Sonthefe eines griechischen Bormorts liegt, aus Geset aber auch, daß es in der transscendentalen Topik auf den empirischen Unterschied binten und aber noch weniger anfante, als bev einem a priori und a postsriori auf ein hysteron proteron, so breitet fic doch das Muttermal des Namens; von der Stirn bis in die Eingemeide der gangen Biffenschaft and, und ihre Terminologie verhalt fich ju jeder andern Runft. Weid. Berg. und Schulsprache, wie das Queckfiber ju den übrigen Metallen.

Iwar sollte man aus so manchen analye. tischen Urtheilen auf einen gnostischen Saß gegen Materie oder auch auf eine mystische Liebe zur Form schließen: dennoch hat die Spnsthesse des Prädicats mit dem Subject, worin zugleich das eigentücke Object der reinen Bers

bung ihre Majestät slugs unterwersen wird, besonders in der letten Reige eines kritischen Jahrhunderts, wo beiderseitiger Empirismus, mit Blindheit geschlagen, seine eigne Bloke von Tage zu Tage verdächtiger und lächerlischer macht.

Der britte, bochfte und gleichsam emptrische Purismus betrifft also noch die Sprade, bas einzige, erfte und lette Organon und Rriterion der Bernurft, ohne ein ander Ereditiv als Ueberlieferung und Usum. geht aber einem auch bennah mit biesem Ibol, wie jenem Alten mit dem Ideal der Bernunft. Be langer man nachdenft, defto tiefer und inniger man berstummt und alle Lust zu reden "Web ben Eprannen, wenn fic verliert. Sott nm fie bekummern wird! Wozu fragen fie also nach Ihm? Mene, mene, teckel "ben Sophiffen! ibre Scheibemunge wird gut "leicht gefunden, und ihre Wechselbank ger-"brochen werden!!"

Receptivität der Sprache und Spontaneität der Begriffe! — Aus dieser doppelten Quelle der Zweydentigkeitschöpfe die reine Vernunft alle Elemente ihrer Rechthaberen, Zweiselsucht und Aunstrichterschaft, erzeugt durch eine eben so willsührliche Analysis als Synthesis des dreymal alten Sauerteigs neue Phänomene und Neteore des wandelbaren Horizonts, schafft Zeichen und Wunder mit dem Allhervorbringer und Zerftörer, dem merkurkalischen Zauberstabe ihres Mundes, oder dem gespaltenen Gänsekiel zwischen den dren sollogistischen Schreibesingern ihrer herkulischen Faust —

ĭ

Schon bem Namen Metaphysit bangt dieser Erbschade und Aussat der Zwendeutig. feit an, der dadurch nicht gehoben, noch weniger verklart werben mag, daß man bis ju feinem Geburtsort, ber in ber aufälligen Opnthefe eines griechischen Bormores liegt, we Geset aber auch, daß es in der transscendentalen Topik auf den empirischen Unterschied binten und aber noch weniger ankame, als bev einem a priori und a postsriori auf ein hysteron proteron, so breitet sich both das Muttermal bes Ramens, von der Stirn bis in die Eingeweide ber gangen Biffenschaft ans, und ihre Terminologie verhalt fich ju jeder andern Runft. Weid. Berg. und Schulfprache, wie bas Quedfiber ju den übrigen Metallen.

Iwar sollte man ans so manchen analyetischen Urtheilen auf einen gnostischen Saß gegen Materie oder anch auf eine mystische Liebe zur Form schließen: dennoch hat die Sputhesis des Prädicats mit dem Subject, worin zugleich das eigentliche Object der reinen Ber-

der Brittelfegreif meiter ren und kanne Monarcheil für die mer mit, deren mm Lange of the control 2: Franklich der einfachsten ment der keiche The Designity The second of th me der Auftret nier Mirkretfland A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH a tensbre THE PERSONAL PROPERTY. Te rent De Frenzische ben der Bentre ben der Bentre THE THE THE SHE SHE SHEET, dies and exemples of the second Committee of the same and Respond to Business of Both men me Mortung witt empirihen Er-The same in the Species music der benede bert mein imitten Inimp mit Becherfeit ber Zonece a rat à diminas, Linges, unfier re anneimmentes frank = x, daß nichts air mensiges Sants, en megifots Schate emiste, direiene mit der meife Pelbetius donin impilantous con monthing and vontiennantelen Merglanbens an entia ratiome her sener Edizade und flacen- - hierie. रिकाम क्यांकिट के कि र

die Mathematif sich einen Bering des Abets wegen ihrer allgemeinen und nothwendigen Zuserläßigfeit anmassen kann, auch die menschliche Vernunft selbst dem unsehlbaren und untrüglichen Justinct der Jusetten nachstehen müßte.

Bleibt es also ja noch eine Hauptfrage: wie bas Bermogen ju benten möglich sei? - das Bermögen, rechts und links, por und ohne, mit und über die Erfahrung hinauszudenken? so braucht es keiner Deduction, die genealogische Prioritat ber Oprace por ben fieben beiligen Functionen logifder Sage und Schluffe, und ihre Beraldif ju be-Richt nur das gange Bermogen gu benfen beruht auf Sprache, ben unerfaunten Weiffagungen und geläfterten Bunberthaten bes verbienftreichen Samuel Deinete gufolge: sondern Sprace ift and ber Mittelpunct des Misverstandes der Vernnuft mit ibr felbft, theils wegen ber banfigen Coinciden; des größten und fleinften Begriffs, feiner leere und galle in idealischen Gagen, theils wegen des unendlichen der Rede - vor den Schlußfiguren u. dgl. viel wehr.

Laute und Buchstaben sind also reine Formen a priori, in denen nichts, was zur Empfindung oder zum Begriff eines Gegenstamrehiet, angetroffen wird, und die wahren

nunft besteht, zu ihrem Mittelbegriff weiter nichts, ale ein altes kaltes Vorurtheil für Die Mathematik vor und hinter sich, deren apovictische Gewißheit hauptsächlich auf einer gleich. fam fpriologischen Bezeichnung ber einfachsten finnlichen Anschauung und hiernachst auf ber Leich. tigkeit beruht, thre Synthefis und die Möglichfeit derfetben in augenscheinlichen Constructionen ober symbolischen Formeln und Gleichungen. durch beren Sinnlichfeit aller Mifberstand von selbst ausgeschlossen wird, zu bewähren und darzustellen. Unterdessen aber die Geometrie fogar die Jdealität ihrer Begriffe von Puncten ohne Theile, von Linien und Flachen, auch nach idealisch getheilten Dimensionen, durch empirische Zeichen und Bilder bestimmt und figirt; migbraucht die Metaphyfit alle Bortzeichen und Redefiguren unfrer empirifden Erkenntniß zu lauter Pieroglyphen und Typen idealischer Berhältnisse, und verarbeitet burch diesen gelehrten Unfug die Biederfeit der Sprace in ein so sinnloses, läufiges, unftetes, unbestimmbares Etwas = x, daß nichts als ein windiges Sausen, ein magisches Schattenspiel, hochstens, wie der weise Belvetius fagt, ber Talisman und Rosenkranz eines transscendentalen' Aberglaubens an entia rationis, ihre leeren Schläuche und Losung übrig bleibt. Endlich versteht es fic am Rande, daß wenn

die Mathematif sich einen Vorzug des Abels wegen ihrer allgemeinen und nothwendigen Zusperläßigkeit anmassen kann, auch die menschliche Vernunft selbst dem unsehlbaren und und trüglichen Just inct der Jusetten nachsiehen müßte.

Bleibt es also ja noch eine Hauptfrage: wie bas Bermogen ju benfen, moglich fei? - bas Bermögen, rechts und links, por und ohne, mit und über die Erfahrung hinauszudenken? so braucht es feiner Deduc. tion, die genealogische Priorität ber Oprace por ben sieben beiligen Functionen logischer Sate und Schluffe, und ihre Peraldif zu be-Richt nur bas gange Bermogen gu weisen. denken beruht auf Sprache, ben unerkannten Weiffagungen und geläfterten Wunberthaten bes verdienstreichen Samuel Deinete gufolge: fondern Sprace ift auch der Mittelpunct des Migberstandes der Vernunft mit ibr felbft, theils wegen ber baufigen Coinciben; bes größten und fleinften Begriffs, feiner Leere und Bulle in ibealischen Sagen, theils wegen des unendlichen der Rede - bor ben Schlußfiguren u. dgl. viel mehr.

Laute und Buchstaben sind also reine Formen a priori, in denen nichts, was zur Empfindung oder zum Begriff eines Gegenstandes des gehört, angetroffen wird, und die wahren

afthetischen Elemente aller menschlichen Erfennt nis und Vernunft. Die alteste Sprache war Dufit, und nebst bem fuhlbaren Rhythmus des Anisschlages und des Othems in der Rase, das leibhafte Urbild alles Zeitmaßes und feiner Zahlverhältnisse. Die älteste Schrift mar Maleren und Zeichnung, beschäftigte sich also eben so frube mit ber Defonomie bes Raums, seiner Einschränfung und Bestim. mung durch Figuren. Daher haben fich die Begriffe von Zeit und Raum durch ben überschwenglich beharrlichen Ginfluß der beiden edelfen Sinne, Gefichts und Gebors, in die gange Sphäre des Verstandes, so allgemein und nothmendig gemacht, als Licht und Luft für Aug, Dhr und Stimme find, baß Raum und Zeit, wo nicht ideae innatae, boch wenigstens matrices aller anschaulichen Erkenntniß zu senn scheinen.

Entspringen aber Sinnlichkeit und Verstand als zwey Stämme der menschlichen Erstentniß aus Einer gemeinschaftlichen Wurzel, so daß durch jene Gegenstände gegesben und durch diesen gedacht werden; zu welchem Behuf nun eine so gewaltthätige, unsbesugte, eigenstnnige Scheidung desjenigen, was die Natur zusammengefügt hat! Werden nicht alle beide Stämme durch eine Dichotomie und Zwepspalt ihrer gemeinschaftlichen Wurzellschen Wurzellschen und Zwepspalt ihrer gemeinschaftlichen Wurzellschen warzellschen warzellsche warzellschen warzellsche warzellsche warzellschen warzellsche warzellsche

1:

zel ausgehen und verdorren? Sollte fich nicht zum Senbilbe unserer Erkenntniß ein einziger Stamm besser schieden, mit zwen Wurzeln, einer obern in der Lust und einer un tern in der Erde? Die erste ist unstrer Sinnlickfeit preisgegeben, die letzte hingegen unsichtbar, und nunß durch den Verstand gedacht werden, welches mit der Priorität des Gedachten und der Posteriorität des Gegebenen oder Genommenen, wie anch mit der beliebten Indersion der reinen Vernunft in ihren Theorien mehr übereinstimmt.

Es giebt vielleicht annoch einen chymischen Baum der Diana nicht nur zur Erstenntniß der Sinnlichkeit und des Verstandes, sondern auch zur Erläuterung und Erweiterung beiderseitiger Gebiete und ihrer Gränzen, welche durch eine per antiphrasin getanfte reine Vernunft und ihre dem herrschenden Indisserentismo frohnende Metaphysik (jene alte Mutter des Chaos und der Nacht in allen Wissenschaften der Sitten, Religion und Gesetzebung!) so dunkel, verwirrt und dbe gemacht worden sind, daß erst aus der Morgenröthe der verheisnen nahen Umschaffung und Aufklärung der Thau einer reinen Ratursprache wiedergeboren werden muß.

Ohne jedoch auf den Besuch eines neuen, aus der Sohe aufgehenden, Lucifers zu war-

ten, noch mich an bem Feigenbaum ber gro-Ben Gottin Diana! ju vergreifen, giebt uns die schlechte Busenschlange der gemeinen Bolts fprace das schönste Gleichniß für die hypostatische Bereinigung ber sinnlichen und verftandlichen Raturen, den gemeinschaftlichen Idiomen. wechsel ihrer Krafte, Die synthetischen Geheimniffe beider correspondirenden und fich widersprechenden Geftalten a priori und a posteriori, sammt ber Transsubstantiation subjectiver Bedingungen und Subsumtionen in objective Pradicate und Attribute durch die copulam' eines Macht, oder Flickworts zur Verkürzung der langen Weile und Ausfullung bes leeren Raums in periodischen Galimathias per Thesin und Antithesin. -

Dum die Handlung eines Demosihenes und seine drepeinige Energie der Beredsamkeit oder die noch kommen sollende Mimik,
ohne die panegprische klingende Schelle einer Engelzunge! so würd ich dem Leser die Augen
dssen, dass er vielleicht sähe — Heere von
Anschauungen in die Beste des reinen Berstandes hinauf — und Heere von Begriffen in
den tiesen Abgrund der fühlbarsten Sinnlichkeit herabsteigen, auf einer Leiter, die kein
Schlasender sich träumen läßt — und den Reihentanz dieser Mahanaim oder zweger Vernunsteheere — die geheime und ärgerliche Chronik ihrer Buhlschaft und Rothzucht. — und die sauze Theogopie aller Riesen = und Peldenformen der Sulamith und Muse, in der Mythologie des Lichts und der Finsterniß — dis auf daß Formenspiel einer alten Baubo mit ihr selbst — inaudita specie solaminis, wie der heil. Arnobius sagt — und einer nenen und erflecten Jungfrau, die aber keine Muse ter Gottes sepn mag, wosür sie der heil. Anselwas sielt.

Wörter haben also ein ästhetisches und logisches, Bermögen. Als sichtliche und lantbare Gegenstände gehören fie mit ihren Elementen gur Sinnlichkeit und Anschauung, aber nach bem Geift ihrer Einfesung und Bedeutung, jum Berftand und Begrif-Folglich find Worter sowohl reine und empirische Anschauungen, als auch reine und empirische Begriffe: empirisch, weis Empfindung bes Gefichts ober Gehörs durch fie bewirft - rein, insofern ihre Bebeutung' durch nichts, mas zu jenen Empfindungen gebort, bestimmt wird. Wörter, als unbestimmte Gegenstände empirischer Anschauungen , beißen nach bem Grundtert der reinen Bernunft, afthetische Erscheinungen. Folglich find uach der emigen Leper des antithetischen Parale lelismus, Wirter als upbestimmte Gegenftande empirifder Begriffe, fritifde Erfdeinungen,

anszuschöpfen, ift eben das die per mu mu en und mearer pedes, ber gange Ecffein des fritischen Idealismus und feines Thurm und Logens Baues der reinen Vernunft. Die gegebenen oder genommenen Materialien gehören ben fategorischen und idealischen Wäldern, peripatetifden und akademischen Vorrathskammern. Die.Analyse ist nichts mehr als jeder Zuschnitt nach der Mode, wie die Synthese, die Kunstnath eines zunftigen Leber = ober Zeugschnei-Was die Transcendental = Philosophie bergi metagrabolifirt, habe ich, um der schwachen Les for willen, auf das Sacrament ber Sprache, ben Buchstaben ihrer Elemente, ben Geift ihrer Einsetung, gebentet, und überlaffe es ei nem jeden, die geballte Fanst in eine flache Sand zu entfalten: -

Biesleicht ist aber ein ahnlicher Ibealismus die ganze Scheidewand des Juden- und Heis denthums. Der Jude hatte das Wort und die Beichen, der Peide die Vernunft und ihre Weisbeit.

000000000

# Golgatha und Scheblimini!

### Ron

einem Prediger in der Buften.

#### mofes.

Wer von Bater und Mutter spricht: Ich seh' ihn nicht! Und nicht kennt seine Brüder, Richts weiß von seinen Sohnen. —— Die nur unterweisen Jakob in Deine Rechte Und Israel in Deine Lehre; Die nur legen Räucherwerk vor Deine Rase, Ganze Opfer aus Deinen Altar.

## Zeremias.

Siehe! ich will sie mit Wermuth speisen, und mit Galle tränken; denn von den Propheten zu Jerusa. tem kommt Heucheley aus ins ganze Land.

## 1 7 8 4.

anszuschöpfen, ift eben das die per mi ru und mearer prodes, ber gange Ecffiein bes fritischen Abealismus und feines Thurm - und Logens Baues der reinen Bernunft. Die gegebenen oder genommenen Materialien geboren den fategorischen und idealischen Waldern, peripater tifchen und akabemischen Vorrathskammern. Die Analyse ist nichts mehr als jeder Zuschnitt nach der Mode, wie die Synthese, die Kunst nath eines zunftigen Leber - ober Zeugschnei-Was die Transcendental - Philosophie metagrabolifirt, habe ich, um ber schwachen les fer willen, auf bas Sacrament ber Sprache, ben Buchstaben ihrer Elemente, ben Geift ihrer Einsetzung gebentet, und überlaffe es ei nem jeden, die geballte Fauft in eine flache Sand zu entfalten: -

Biesleicht ist aber ein abnlicher Ibealismus die ganze Scheibewand des Juden - und heis denthums. Der Jude hatte das Wort und die Zeichen, der heide die Vernunft und ihre Weisbeit. ——

-----

"Auch ich kann nicht unterlassen, des Ver-"gnügens gegen Herrn Mofes Mendelssohn nau erwähnen, welches mir die Durchlesung "seines Jerusalems gemacht hat. Sie verei-"nigt (nach eines Kenners Urtheil) alles, "was einer Schrift Eingang und Bepfall in "den Gemuthern der Lefer verschaffen fann, "das, wodurch alle gute Schriften von jeher "ihn erhalten haben: vollfommene Deutlich-"feit in den einzelnen Gedanken, einen leichiten und lichtvollen Zusammenhang in dem "Fortschritte derselben; einleuchtende und nut-"liche Wahrheit an vielen Stellen, und Aus-"drucke von edlen und tugendhaften Gefinnun-"gen, (die fein Wohlwollen fennen, und feinen Zwang leiden,) bep bem "Werfasser." \*) Was aber die Theorie von Rechten, Pflichten und Verträgen betrifft, so thut mir die Runft, Collisionsfalle vernünf= tig zu entscheiden, weniger Genüge, als die gemeine Mepnung bes alten Cicero und seis nes neuesten vortrefflichen Uebersetzers und Auslegers. Ueber diesen firittigen Punct und

<sup>\*)</sup> S. Garve's Anmerkung zum 1. Buche bes Cicero von den Pflichten. S. 95. 96.

. .

Contract of the second

Born Garage

der Rabbinen vernünftig erklaren zu konnen, so scheint auch wohl der gordische Knoten des aufgelosten Kirchenrechts eine Folge jener ei= teln und fruchtsosen Mube zu sepn. Wegen der Anwendung auf den Unterschied zwi= fcben Staat und Rirche, bavon herr Mendeissohn ausgegangen und wohin er wieder zurück kehrt, ist diese Theorie gleichsam die gulone Sufte des Meisters, deren Metall vorzüglich geprüft werben muß; weil bas dem speculativen Geschmack eingeraumte Worrecht von zwölf Blättern, welche der dissi= dentische Leser Freyheit erhält zu über= schlagen, eine doppelte Bestechung ift, und es am meisten bep den erften Grund= faten darauf ankommt, ob solche anerkannt oder in Zweifel gezogen werden konnen, ebe man zur Anwendung schreitet.

Dhne aus Staat, Religion und Gewissensfreyheit drey moralische Wesen oder Perssonen zu dichten, deren unmoralische Mishelzligkeit und Fehde desto mehr befremden muß, wenn das Sittliche sich auf Gesetze bezieht, die sich nicht einander widersprechen können, sind Staat, Religion und Gewissensfreyheit zuvörderst drey Wörter, die dem ersten Ansblick nach alles oder vielmehr nichts sagen, und sich daher zu andern Wörtern verhalzten, wie die Unbestimmtheit des Menschen zur Bestimmtheit der Thiere.

"Sehr wohl! Ließe sich der Zwist durch "eine Worterklarung entscheiden." — Dennoch stehen ihrer drep gleich im Vorhofe der Theorie. Mit dem sittlichen Vermogen scheint es mir (in parenthesi) eben die Bewandniß zu haben, wie mit einem moralischen We-Das Vermögen heißt sittlich, wenn es mit den Gesetzen der Weisheit und Gute bestehen kann: so sollte denn auch Weisheit mit Gute verbunden, Sittlichkeit bei-Ben. Mennt man aber ihren Bund Gerechtigkeit, so sollte man mit gleichem Fuge ein Wermögen, das mit den Gesetzen ber Weisheit und Gute bestehen kann, gerecht nennen. Sind ferner Macht und Recht auch schon im Stande der Natur heterogene Begriffe, so scheinen Bermogen, Mit= tel und Guter mit dem Begriffe der Macht gar zu nahe verwandt zu sepn, daß sie nicht bald auf Einerley hinauslaufen sollten. . Wo kommen aber die Gesete ber Weise beit und Gute ber? Giebt\_es solche Ge= sete; was hat man noch nothig nach einem Licht und Recht der Natur zu forschen? Waren diese Gesetze nicht schon an sich das beste Recht der Natur? — Am allerwenigsten begreife ich, wie aus den drey vorausgeschickten Erklarungen von Recht, Sittlichem und Gütern der Schluß folge: — daß der Mensch also ein Recht auf gewiße Guter oder Mittel habe; wenn man sich nicht

der Rabbinen vernünftig erklaren zu können, so scheint auch wohl der gordische Knoten des aufgelosten Kirchenrechts eine Folge jener ei= teln und fruchtsosen Mube zu sepn. Wegen der Anwendung auf den Unterschied zwi= fchen Staat und Kirche, davon Herr Men= deissohn ausgegangen und wohin er wieder zuruck kehrt, ist diese Theorie gleichsam die guldne Sufte des Meisters, deren Metall vorzüglich geprüft werden muß; weil das dem speculativen Geschmack eingeraumte Worrecht von zwölf Blattern, welche ber biffi= dentische Leser Frepheit erhalt zu über= schlagen, eine doppelte Bestechung ift, und es am meisten bep den erften Grund= satzen darauf ankommt, ob solche anerkannt oder in Zweisel gezogen werden konnen, ebe man zur Anwendung schreitet.

Ohne aus Staat, Religion und Gewissensfrenheit dren moralische Wesen oder Personen zu dichten, deren unmoralische Mißhelligfeit und Sehde desto mehr befremden muß, wenn das Sittliche fich auf Gesetze bezieht, die sich nicht einander widersprechen konnen, find Staat, Religion und Gewissensfrenheit zuvorderst drep Worter, die dem ersten Anblick nach alles oder vielmehr nichts sagen, und sich daber zu andern Wortern verhals ten, wie die Unbestimmtheit des Menschen

zur Bestimmtheit ber Thiere.

"Sehr wohl! Ließe sich ber Zwist durch "eine Worterklarung entscheiden." — Dennoch stehen ihrer drey gleich im Vorhofe der Theorie. Mit dem sittlichen Vermögen scheint es mir (in parenthesi) eben die Bewandniß zu haben, wie mit einem moralischen Wesen. Das Vermögen heißt sittlich, wenn es mit den Gesetzen der Weisheit und Gute bestehen kann: so sollte denn auch Weisheit mit Gute verbunden, Sittlichkeit bei= Ben. Mennt man aber ihren Bund Gerechtigkeit, so sollte man mit gleichem Fuge ein Wermögen, das mit den Gesetzen ber Weisheit und Gute bestehen fann, gerecht Sind ferner Macht und Recht auch schon im Stande der Natur heterogene Begriffe, so scheinen Vermögen, Mit= tel und Guter mit bem Begriffe ber Macht gar zu nahe verwandt zu sepn, daß sie nicht bald auf Einerley hinauslaufen sollten. . Wo kommen aber die Gesebe der Weise beit und Gute ber? Giebt\_es solche Ge= feke; was hat man noch nothig nach einem Licht und Recht der Natur zu forschen? Waren diese Gesetze nicht schon an sich das beste Recht der Natur? — Am allerwenigsten begreife ich, wie aus den dren vorausgeschickten Erklarungen von Recht, Sittlichem und Gutern der Schluß folge: der Mensch also ein Recht auf gewiße Guter ober Mittel habe; wenn man sich nicht wilksihrlich im Sinn ein Recht auf Glücksseligkeit zueignet, dessen Allgemeinheit doch eben so wenig behauptet werden kann, als ein allgemeines Recht auf göttliche Gesetze=

bung und unmittelbare Offenbarung.

Weil der Theorist zur Erdrterung seiner Anfangsgründe zwey Geschiechter, Recht has bende und Pflichtträger braucht, so macht er sich slugs die ersten aus einem sittslichen Vermögen, und die letzten aus einer sittlichen Nothwendigkeit. Abermal eine Zwickmühle philosophischer Unbestimmtsheit! — Bey den Rechthabenden wird bloß auf den Stand der Natur, bey den Pflichtsträgern zugleich mit auf den Stand der Gessellschaft Rücksicht genommen, und durch eis nen schielenden Ausdruck konnte nicht thun und leiden desso leichtfertiger verswechselt werden.

Entspricht aber jedem Recht eine Pflicht, so entspricht auch dem sittlichen Wermögen ein sittliches Unvermögen, sich eines Dinsges als Mittels zur Glückseligkeit zu bediesnen; eher Noth, als Nothwendigkeit. Daher giebt es im Stande der Natur keine andere als Unterlassungs = Pflichten, kein Thun, sondern ein reines Nichtsthun.

Wenn Ich ein Recht habe, mich eines Dinges als Mittels zur Glückseligkeit zu ber dienen, so hat jeder Mensch im Stande der

Natur ein gleiches Recht; gleichwie der Golvat, während des Krieges, die Befugniß hat, den Feind umzubringen, und der Feind ihn. Oder sind die Gesetze der Weisheit und Güte so mannigfaltig, als mein und sedes andern Ich? oder gehört auch das metaphysische Gesetz königlicher Selbst = und Eigenliebe zum Recht der Natur?

peit und Gute sich einander nicht widerspreschen können; lassen sich denn nicht eben so gut Collisionskälle zwischen ihnen, als zwischen Selbstgebrauch und Wohlwollen denken? Siebt es keine Mißhelligkeit, keine Feldzüge zwischen moralischen Eigenschaften, wie zwischen moralischen Wesen? — und wird nicht die Frenheit dort, wie hier, ein Schlachtopfer sittlicher Nothwendige keit und des schrecklichen Muß nach den Gesehen der Weisheit und Güte, in denen also auch schon ein Zwangsrecht liegt?

Ist es aber Weisheit und Gute, unser — ich weiß nicht: ob vollkommenes wort auf Wittel der Glückseligkeit, und das schmale Wermögen unserer Habseligkeit noch durch Gessehau beschneiden und zu verstümmeln? oder sind auch diese Gesehe schon von der Beschafsenheit, daß durch selbige alle Bedingungen, unter welchen das Prädicat eines Mittels zur Glückseligkeit den Dingen zukommt, beiden

Geschlechtern gegeben sind? Diese Gesetze nun, von welchen unser sittliches Wermögen und Unvermögen abhängt, werden als weltzendig und dem ganzen menschlichen Geschlecht offenbart, vorausgesetzt; oder besteht ihre Wollzsenbart, weil sie sich vermuthlich auf inznere Gesinnungen beziehen, eben darin, daß sie nicht nöthig haben geäußert zu werden, und man daher auch keinem speculativen Lezser äußerlich davon Rechenschaft geben darf?

Gleichwohl scheint mit allen Wortschrauben, worauf jede Erklarung des Theoristen gestellt ift, die Sache darauf binauszulaufen, daß der Mensch im Stande der Natur ein Rechthabender sey, insofern sein Gebrauch eines Dinges zum Mittel der Gluckseligkeit mit den Gesetzen der Weisheit und Gute befteben fann; bingegen zum Pflichttrager werde, sobald der Gebrauch eines Dinges, als Mittels zur Gluckseligkeit, diesen Gese-Ben widerspricht: jener sich also eines thas tigen Maturrechts zu erfreuen, biefer aber eines leidenden Naturrechts zu getröften habe. — Trop aller pharisaischen Scheinheiligkeit, womit die Buchstabenmenschen unsers erleuchteten Jahrhunderts die Grundfaße des Widerspruchs und sattsamen Beweises im Munde führen, sind sie die drg= sten Schander ihres eigenen Gebaues!

Wegen dieser Collisionsfalle zwischen pofitiven und negativen Befugnissen, zwischen

Selbstgebrauch und leidiger Abhangigkeit vom Wohlmollen weiserer Selbstbraucher im Stande naturlicher Unabhängigkeit, erscheinet aus dem Gehirn des Theoristen, gleich einer Maschinen Pallas, das Gesets der Gerechtig=. keit! — Was für ein Aufwand mystischer Gesetze, um ein kummerliches Recht der Na= tur aufzuführen, das kaum der Rede werth ift, und weder dem Stande der Gesellschaft, noch der Sache des Judenthums anpaßt! "Laßt sie nur bauen," wurde ein Ammoniter sagen, "laßt sie nur bauen; wenn Fuchse "hinauf zogen, die zerrissen wohl ihre stei= "nernen Mauern." Man versuche es aber nur, gewiße Behauptungen der Rabbinen gottli= der Vernunft ohne solche Grundsaße ver= nunftig zu erklaren.

Als pflichttragender Leser bescheide mich von selbst, daß ich keinem rechthabenden Scristenten seine Befugniß, sich einer verjährten Leibnizischen Worterklärung, als eines Mitztels zur Erörterung der ersten Buchstaben seiznes Naturrechts, zu bedienen, um so wenizzer streitig machen kann, da die sich einanzder niemals widersprechenden Gesetze der Weiszbeit und Gute sich wider Wissen und Willendes Theoristen unter seinen Händen entzweyt, und eine neue Verbindung durch Gerechtigskeit nothig haben.

Als rechthabender Buchstaben = Mensch wünschte ich mir aber andächtige Leser von besserem Wissen und Gewissen, benen ich nur die Frage vorlegen darf: "Wie sollte die "Gerechtigkeit, welche einem jeden das "Seine giebt, aushören zu seyn, was sie ist, "ihr eigen Wesen verläugnen können, der "Weisheit und Güte das ihrige rauben, "und ihre eigene unwandelbare Ein= "heit sür Iwey ausgeben, die so verschie= "den unter sich sind, als sie selbst von beis "den ist?"

Ist es Weisheit und Gute, einem jesten das Seinige zu geben und zu lassen? Freylich in dem einzigen Fall, wo es kein ander Recht zum Eigenthum giebt, als die Weisheit und Gute des Gebers. Dieser Fall ist aber nur der einzige in seiner Art. Wie schickt sich nun ein Geschlechtswort für ein einzelnes Ding, das sich mit nichts schichtet, und mit nichts uns ter eine Rubrike zu bringen ist?

Leibnik hatte also Recht für jenen eins zelnen Fall, von dem nur in einer Theodicee die Rede seyn kann. Unsere schönen und süßen Geister, die vom starken Getrank ihrer Allweisheit und Menschenliebe berauscht, alles Gesühl von Gerechtigkeit in Edicten und Homilien und aphtonianischen Ehrien verschwahen, haben auch Recht, nach der zusammenhängenden und spstematischen Bündigkeit des römisch = und metaphysisch = katholischen De= derselben, noch auf die unfruchtbaren Maul= esel: seiner Industrie, und traurigeren Wechselbalge seiner usurpirenden Gewaltthätigkeit über die seiner Eitelkeit unterworfene Ereatur wi=

ber ibren Willen.

Micht ihm selbst, nicht ihm allein, sondern jenen Gesetzen der Weisheit und Gate. die und in dem unermeßlichen Reiche der Ra= ter vorleuchten, ist das sittliche Vermögen untergeordnet, sich der Dinge als Mittel zu bedienen, und alle Bedingungen, unter welchen das Pradicat der Glückseligkeit dem Subject eines Pflichtträgers zufommt, sind ihm als solchem, und nicht als Recht= habendem, durch das Recht der Natur und das Gesetz ihrer Gerechtigkeit und seiner ei= genen Vernunft gegeben. Er hat also we= der ein physisches noch moralisches Vermögen zu einer anderen Gluckseligkeit, als die ihm zugebacht, und wozu er berufen ist, Mittel, deren er sich zur Erlangung einer ihm nicht gegebenen und bescherten Glucke= ligkeit bedient, sind gehäufte Beleidigungen der Matur und entschiedene Ungerechtigkeit. Jede Lusternheit zum Besserseyn ist der Funke eines bollischen Aufruhrs.

Für keinen Salomo, dem der Gott der Juden sehr große Weisheit und Werstand und getrost Herz gab, wie der Sand, der am Ufer des Meers liegt; — für keinen Ne=

in seiner Hand! Auf ein solches Gesetzter Gerechtigkeit reimt sich mit mehr Austand und Schicklichkeit jener wißige Zusatzter Auslager: Zerbrich das Faß, dock laß den Wein nicht anslaufen! oder; wie die Musen des Fischwarfts singen zu asch mir den Pelz, doch mach ihn nicht naß!

Durck ven Schlangenbetrug der Sprache eirculiet, unter eben so verschiedenen als mansnigsatigen Wortgestalten; im ganzen Jerussalem die ewige petitlo eines und desselben hypokritischen: principii von äußerlicher Vollskommenheit der Rechte und Handlungen, von innerlicher Unvollkommenheit der Pflichten und Gesinnungen. — Doch alles kommt auf die beiden Fragen an, welche ich wiederholentslich herühren muß.

1. "Giebt es nach dem Gesetz der Vers, nunft Rechte auf Personen und "Dinge, die mit Lehrmepnungen zus "sammenhängen, und durch das Eins"stimmen in selbige erworben werden "können?"

Wie den Kindern die Würmer, gehen den seuchtigen Suchstabenmenschen die Gefeße ab, welche auch die güldene Aben und Normphe Egerie mancher philosophischen Regierung sind. Wenn ein Zusammenhang zwischen dem Physischen und Moralischen nicht

Da also, wenn jeder sein unphilosophi= sches Ich zum königlichen Schiederichter der Collisionsfalle aufrichten will, meder ein Stand der Natur noch der Gesellschaft möglich ift, vielmehr in beiden Standen die Entscheidung natürlichen ober verabrebeten Gesetzen unter Einem allgemeinen HERRN und Erben anheim fallen muß: so lohnt es kaum, langer im speculativen und theoretischen Schutt des Eigenthumsrechts zum Selbstgebrauch, des Entscheidungsrechts zum Wohlwollen und der Totalität logischer Bedingungen zur Boll= Kommenheit der Zwangsrechte, herumzuwuh-Ien; sondern alle gesellschaftliche Verträge beruben, nach dem Rechte der Natur, auf dem sittlichen Vermögen, Ja! ober. Nein! zu sagen, und auf der sittlichen Rothwendigkeit, das gesagte Wort wahr zu machen. Das sittliche Wermögen, Ja! ober Rein! zu sagen, grundet sich auf den naturlichen Ge= brauch der menschlichen Vernunft und Spra= che; die sittliche Nothwendigkeit, sein gegez benes Wort zu erfüllen, darauf, daß unsere innere Willenserflärung nicht anders als mundlich oder schriftlich oder thatlich ge= außert, geoffenbart und erkannt werden fann, und unsere Worte, als die natürlichen Zei= den unferer Gesinnungen, gleich Thaten gelten mussen. Vernunft und Sprache sind also das innere und außere Band aller Ge= selligkeit, und durch eine Scheidung ober

einer solchen Bollkommenheit bekommt das ganze speculative Recht der Natur einen Riß, und läuft in das höchste Unrecht über — bis an das Ende des, der aushört. Kurz, alle gelobte Gesetze der Weisheit und Güte, das Gesetz der Gerechtigkeit und das Gesetz der Vernunft verlieren sich in den allergnädigsten Wilken und den plaisir jenes römischen Marionettenspielers und Virtuosen, und in seinen Schwanengesang: Qualis artisex perco! — "Dein Ende ist som-"men, und dein Geiz ist auß!" \*)

Giebt es aber einen gesellschaftlichen Contract, so giebt es auch einen natür= lichen, der achter und alter seyn, und auf dessen Bedingungen der gesellschaftliche beruben muß. Daburch wird nun alles naturliche Eigenthum wiederum conventionell, und der Mensch im Stande der Ratur von ihren Gesetzen abhangig, d. i. positiv ver= pflichtet eben benselben Gesetzen gemäß zu handeln, denen die ganze Natur und vor= nehmlich des Menschen seine, die Erhaltung des Daseyns, und den Gebrauch aller dazu gehörigen Mittel und Guter zu verdanken Der Mensch, als Pflichtträger der Ratur, hat demnach am allerwenigsten ein ausschließendes Recht und verhaßtes Monopol

<sup>\*)</sup> Berem. 51, 13.

Da also, wenn jeder sein unphilosophi= sches Ich zum königlichen Schiederichter der Collisionsfalle aufrichten will, weber ein Stand der Natur noch der Gesellschaft möglich ift, vielmehr in beiden Standen die Entscheidung natürlichen oder verabredeten Gesetzen unter Einem allgemeinen HERRN und Erben anheim fallen muß: so lohnt es kaum, langer im speculativen und theoretischen Schutt des Eigenthumsrechts zum Selbstgebrauch, des Entscheidungsrechts zum Wohlwollen und der Totalität logischer Bedingungen zur Boll-Kommenheit der Zwangsrechte, herumzuwuhlen; sondern alle gesellschaftliche Verträge beruben, nach bem Rechte der Natur, auf dem sittlichen Vermögen, Ja! ober. Nein! zu sagen, und auf der sittlichen Rothwendigkeit, das gesagte Wort wahr zu machen. Das sittliche Wermögen, Ja! ober Nein! zu sagen, grundet fich auf den naturlichen Ge= brauch der menschlichen Vernunft und Spra= the; die sittliche Nothwendigkeit, sein gegez bened Wort zu erfüllen, darauf, daß unsere innere Willenserklärung nicht anders als mundlich oder schriftlich oder thatlich ge= außert, geoffenbart und erkannt werden kann. und unsere Worte, als die natürlichen Zei= den unserer Gesinnungen, gleich Thaten gelten muffen. Vernunft und Sprache sind also das innere und außere Band aller Ge= selligkeit, und durch eine Scheidung oder

Rebucadnezar, bem ber Gott ber Juden die wilden Thiere, troß iheer Bestimmt= heit, gegeben, daß sie ihm dienen sollen: son= dern nur für einen Philosophen ohne Gram und Scham, \*) nur für einen Rimrod, im Stande der Ratur, wurde es fich ziemen, mit dem Nachdruck einer gehornten Stirn auszurufen : "Mir und mir allein "kommt das Entscheidungsrecht zu, ob? und "wie viel? wem? wenn? unter welchen Um= "ständen? ich zum Wohlthun verbun-"den bin." — Ift aber das 3ch, selbst im Stande der Natur, so ungerecht und un= bescheiden, und hat jeder Mensch ein gleiches Recht zum Mir! und Mir allein! so laßt und frohlich sepn über dem Wir von Gottes Gnaden, und dankbar für die Brosamen, die ihre Jagd = und Schooßhunde, Windspiele und Barenbeißer unmundigen Wai= fen übrig lassen! "Siehe, er schluckt in "sich den Strom, und acht's nicht groß, "lässet sich dunken, er wolle den Jordan mit "seinem Munde ausschöpfen. \*\*) — Wer thar "ihn zwingen, armen Erndtern ein Trink-"geld hinzuwerfen! Wer thar ihm wehren, "die Pfup! Pfup! armer Sunder einzu-"verleiben!"

<sup>\*)</sup> Philosophos acediosos nennt sie ber heil. Thomas a Kempis 1, 24.

<sup>\*\*)</sup> **H**iob 40, 18.

erkannter lebendiger Wahrheiten, als ein Dieb

und Morber zu erschleichen.

"Ein Herr, der zu Lügen Lust "hat, des Diener sind alle gotts "los." \*) Alle seine Ansprücke auf ein kös nigliches Monopol der Ungerechtigkeit, alle seine Versucke und Einfälle, die Eingesse der Nachahmung seinen Unterthanen durch Gals gen und Schmachsedicte zu verzäumen oder zu versalzen, haben keine andere Wirkung, als die Sophisteren seiner Herrschaft in den Augen der Nachwelt desto verächtlicher und lächerlicher zu machen.

Er spricht: so geschiehts! — "und "wie der Mensch alle Thiere nennen wurde, "sollten sie heißen." — Nach diesem Worzund Sbenhilde der Bestimmtheit sollte jezdes Wort eines Mannes die Sache selbst sepn und bleiben. Auf diese Aehnlichkeit des Gepräges und der Ueberschrift mit dem Muzster unseres Geschlechts und dem Meister unserer Jugend — auf dieses Recht der Naztur, sich des Worts, als des eigentlichesten, edelsten und kräftigsten Mittels zur Ofsenbarung und Mittheilung unserer innigsten Willenserklarung zu bedienen, ist die Gülztigkeit aller Verträge gegründet, und diese seigenden

<sup>&</sup>quot;) Sprichw. Sal. 29, 12.

Erennung desjenigen, was die Natur durch ihre Einsehung zusammengesügt hat, wird Glaube und Trug, Schande und kaster zu Mitteln der Glückseligkeit gesitzmelt und gestempelt. Fundamentum est justitiae FIDES - dictorum constantia et veritas. \*) — Est enim primum, quod cernitur in universi generis humani societate, ejus autem vinculum est RATIO et ORATIO, quae conciliat inter se homines conjungitue naturali quadam societate. \*\*) — Res a natura copulatas errore divellere, sons est fraudium, malesiciorum, scelerum omnium, \*\*\*)

Jeder Sophist ist also nicht nur ein Lügner, sondern auch ein Heuchler, und bedient sich der Sprache, als eines leeren Puppenspiels, sein Idol, das eitele Gemachte menschlicher Kunst, für einen Ausssuß göttlicher Vernunft und eine leibhafte Tochtet ihrer Stimme auszugeben, abersgläubige Leser durch das Blendwerk einer güldenen Hale bes hinters Licht zu führen, und sich ihre Ueberzeugung, auf Kosten und Gefahr uns

<sup>\*)</sup> Cic. de Off, I. 7.

<sup>\*\*)</sup> Ib. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Ib, III. 18.

erkannter lebendiger Wahrheiten, als ein Dieb

und Morber zu erschleichen.

"Ein Herr, der zu Lügen Lust "hat, des Diener sind alle gotts "los." \*) Alle seine Ansprücke auf ein sos nigliches Monopol der Ungerechtigseit, alle seine Versuche und Einfälle, die Eingriffe der Nachahmung seinen Unterthanen durch Gals gen und Schmachsedicte zu verzäunen oder zu versalzen, haben keine andere Wirkung, als die Sophisteren seiner Herrschaft in den Augen der Nachwelt besto verächtlicher und lächerlicher zu machen.

Er spricht: so geschiehts! — "und "wie der Mensch alle Thiere nennen wurde, "sollten sie heißen." — Nach diesem Vorzund Sbenhilde der Bestimmt heit sollte jezdes Wort eines Mannes die Sache selbst sepn und bleiben. Auf diese Aehnlichseit des Gepräges und der Ueberschrift mit dem Musster unseres Geschlechts und dem Meister unzserer Jugend — auf dieses Recht der Nastur, sich des Worts, als des eigentlichesten, edelsten und kräftigsten Mittels zur Ofsenbarung und Mittheilung unserer innigsten Willenserklarung zu bedienen, ist die Gülztigkeit aller Verträge gegründet, und diese seifen Burg der im Verborgenen siegenden

<sup>\*)</sup> Sprichw. Gal. 29, 12.

Wahrheit ift aller malschen Praktif, Maschimeren, Schulfüchseren und Marktschreperen überlegen. Der Mißbrauch der Sprache und ihres natürlichen Zeugnises, ist also der gröbste Meineid, und macht ben Uebertreter Dieses ersten Gesetzes der Bernunft und ihrer Gerechtigfeit zum argsten Menschenfeinde, Hochverrather und Widersacher deutscher Aufrichtigkeit und Redlichkeit, worauf unsere Wurde und Gluckseligkeit beruht. Ein punischer Prediger, nicht in der Wüssen, hat es sunden, daß die Ratur den Menschen deutsch gemacht, und daß alle Oeuvres diverses einer cynisch = sodomitischen Mundart, die nach b.. und f.. wie nach Pech und Schwefel stinkt, nichts als schwarze Kunste eines f.. Diable der Finsterniß sind. In einem Schauthal voller unbestimm-

In einem Schauthal voller unbestimmsten und schwankenden Begriffe, ist der Ruhm nicht fein von größerer Aufklärung! — — besserer Entwickelung! — richtigerer Unterscheidung! — und sublimirtem Sprachgesbrauch des gesunden Menschenverstandes! — gegen die Zeiten und das System eines Hobbes. Ich habe schon die Verwandtschaft desjenigen, was der eine Recht und der andere Macht nennet, gerügt. Zwangsepflichten, daß sie mit Gewalt erpreßt werschen können, scheinen gleich nahe an die Verschindlichkeit der Furcht zu geänzen. Ferschindlichkeit der Furcht zu geänzen. Ferschindlichkeit der Furcht zu geänzen.

net, wenn man durch Reuferung bes Wustwollens eben so viel gewinnt, als man buch Aufopferung verliett, so sind auch die Col= lisions = Falle zwischen Wohlwotten und Selbstgebrauch, ober zwischen den Pflichten gegen Sich und den Rachsten, eben so gut Früchte einer armsellgen Sophisteren, wie der vorgespiegelte Conflict zwischen den Rech= ten der Gottheit und des Menschen, welchem Conflitt der Theorist alle Uebel Schuld giebt, die von jeher unter dem philosophischen und politischen Deckmantel der Wahrheit und Gerechtigkeit ausgeübt worden. Menschenliebe ist eine angeborne Schwachheit, und Wohl= wollen wenig mehr als eine Geckeren, die man sich bald ein = bald auszuschwaßen sucht, den Leser mit Schulsprache plagt und hofiert, übrigens sich mit dem verschluckten Innhalte der Begriffe gutlich thut; und mit den lee= ren Schaalen über das parthepische Publikum lustig macht. Kurz, das ganze Penelopens gewebe lauft auf die Behendigkeit hinaus, jedes von dem andern unzertrennliche Eins zwiefach erscheinen, und wiederum flugs in einander fallen zu lassen, daß durch derglei= den hocuspocus unter beiberten Gestalt alle Augenblicke Standpunct und Gesichtskreis verrückt, der speculative Buchtab= ler aber auf der schmalen Tanzleine schwind= lich wird — unterdessen der zwischen him= mel und Etde schwebende Epha der Theorie

im Sande Sinear, und Jerusalem nicht fürder bleibt an ihrem Ort zu Jerusalem, sondern unter dem Mexidian Babels zu biegen kommt. — \*)

Man verwirrt namlich die Begriffe, und es ist im genauesten Werstande eben so wesnig der Wahrheit gemäß, als dem Besten der Leser zuträglich, wenn man Staat und Kirche entgegen sett, die innere Glücksesligkeit von der äußern Ruhe und Sichersheit so scharf abschneidet, wie das Zeitliche vom Ewigen. Das Kind der einen Mutter war von ihr selbst im Schlase erdrückt, und das noch lebende Kind zappelt bereits unter dem aufgehobenen Schwertstreische des salomonischen Scharfrichtets, um es entzwey zu theilen, dieser die Halfte und jener die Halfte.

Jur wahren Ersüllung unserer Pflichten, und zur Wollfommenheit des Menschen gehören Handlungen und Gesinnungen. Staat und Rirche haben beide zu ihrem Gegenstande. Folglich sind Handlungen ohne Gesinnungen, und Gesinnungen ohne Handlungen, eine Halbirung ganzer und lebendiger Pflichten in zwo todte Halften. Wenn
Bewegungsgründe keine Wahrheitsgründe mehr seyn durfen, und Wahr-

<sup>\*)</sup> Zachar. 5, 10. 11. — 12, 6.

heitsgründe zu Bewegungsgründen weiter nicht taugen; wenn das Wesen von nothwendigen Verstande, und die Wirklichfeit vom zufälligen Willen abhängt: so hört alle gottliche und menschliche Einheit auf, in Gesinnungen und Handlungen. Der Staat, wird ein Korper ohne Geist und Leben ein Aas für Adler! Die Kirche ein Ge= spenst, ohne Fleisch und Bein — ein Popanz für Sperlinge! Die Vernunft mit dem unveränderlichen Zusammenhange sich ein= ander popaussetzender oder ausschließender Begriffe, steht stille, wie Sonne und Mond zu Gibeon und im Thal Ajason.

Dennoch mepnt der Theorist, daß allen= falls dem Staat eben so wenig an den Ge= sinnungen seiner Unterthanen gelegen sepn durfe, als dem lieben Gott an ihren Sand= lungen, wodurch er nicht nur seinem eigenen Shemen des Judenthums widerspricht, sondern abermal einstimmig mit Sobbes die bochfte Glückseligkeit in außerlicher Rube und Sicherheit sett, sie mag kommen, woher sie wolle und vollkommen so fürchterlich seyn, wie jene Abendruhe in einer Festung, welche des Nachts übergeben sou, daß sie, wie Je= remias sagt, "einen ewigen Schlaf schlafen, "von dem sie nimmer aufwachen." solche Wortspiele physjognomischer und hppokritischer Unbestimmtheit kann sich in unsern erleuchteten Zeiten ber Mitternacht jeber

Buchstaben = und Wortkeinwe über den sacz verständigsten Meister einen Triumph erwerben, den er im Grunde doch ihm zu verdanken hat; aber eine Sprachverwirrung der Begriffe bleibt nicht ohne practische Folgen.

Ohne mich und dich, andachtiger Leser:! mit der noch speculativeren Anwendung zu ermüden, wünschte ich, unserer beiderseintigen Sicherheit wegen im obersten Stockwerke, keinen solchen lockern Grund und sans digen Boden für die neue und harte Theorie des Judenthums.

Beil ich auch von keinen ewigen Wahrs heiten, als unaufhörlich Zeitlichen weiß, so brauche ich mich nicht in das Casbinet des göttlichen Verstandes, noch in das Heiligthum des göttlichen Willens zu versteisgen; noch über den Unterschied mich aufzusbalten zwischen unmittelbarer Offens darung durch Wort und Schrift, die mur iht und hier verständlich ist, und zwissen mittelbarer Offenbarung durch Sache (Natur) und Begriff, welche versmöge ihrer Seelenschrift zu allen Zeiten und an allen Orten leserlich und verständlich seyn soll.

"Sich immer wider alle. Theorien und "Hypothesen sträuben, und von Thatsachen

iteben, nichts als von Thatsachen hören woliften, und sich gerade da am wenigsten nach "Thatsachen umsehen, wo es anr meisten davwauf ankommt." — Doch ich habe weder Hunger zu Schaubrodten, noch Muße und Krafte zu labyrinthischen Spaziergangen und peripatetischen Labprinthen: sondern eile zur Sache, und stimme mit heren Mendelssohn darin gang= hich überein, daß das Judenthum von keiner geoffenbarten Religion wisse, und zwar in dem Verstande, worin es von ihm selbst genommen wird b. i. ihnen eigentlich von Gott durch Wort und Schrift nichts bekannt gemacht und anvertraut worden sep, als nur das sinnliche Wehiculum bes Gebeimnisfes, ber Schatten von zukunftigen Gutern, nicht das Wesen der Guter selbst. deren wirkliche Mittheilung sich Gott durch einen höheren Mittler, Hohenpriester, Pro= pheten und Konig, als Moses, Aaron, David und Salomo waren, vorbehalten hatte. — Gleichwie daher Moses selbst nicht wußte, daß sein. Antlit eine glanzende Klarheit hatte, die dem Wolke Furcht einjagte, so war auch die ganze Gesetzebung dieses gottlichen Ministers ein bloßer Schleier und Worhang der alten Bundesreligion, die noch bis auf ben heutigen Tag unaufgebeckt und verfiegelt bleibt.

Der churakteristische Unterschied zwischen Judenthum und Christenthum betrifft also wes ber un's moch mittelbare Offenben rung, in dem Verstande, worin dieses von Zuden und Maturalisten genommen wird -— noch ewige Wahrheiten und Lehre mennungen - noch Ceremoniel und Sittengesete, sondern lediglich zeite bice Geschichtswahrheiten, die sich zu einer Zeit zugetragen haben, und niemalb wiederkommen - Thatsachen, bie burch einen Zusammenfluß von Ursachen und Wirkungen in einem Zeitpunct und Erdraum mahr geworden, und affo nur von diesem Punct der Zeit und des Raums als mabr gevacht werden können, und durch Autorität bestätiget werden mussen. Autorität kann mar denutthigen, aber nicht belehren; sie kann die Wernunft niedersthlagen, aber nicht fesseln. Dennpch verschwendet ohne Autos ritat die Wahrheit der Geschichte mit bem Geschehenen selbft.

Dieser characteristische Unterschied zwischen Ehristenthum und Judenthum betrifft Gesschicht das prheiten micht nur vergansgener, sondern auch zufünftiger Zeisten, welche vorausverkundigt und vorhergessagt worden, durch den Geist einer so allgesmeinen als einzelnen Worsehung, und die ; ihrer Natur nach, nicht andere als durch Glauben angenommen werden können. Ihr

derliche Anthentie; auch wurden diese Denks, würdigkeiten der Vor= und Nachwelt durch Wund der bestätigt, durch Glaubhaftigseit der Zeugen und Ueberlieserung bewährtz und durch eine Evidenz wirklicher Erfülsungen unterstützt, die zureichend sind, den Glauben über alle talmudische und dialecztische Zweisel und Bedenklichkeiten hieweg zu eische Zweisel und Bedenklichkeiten hieweg zu

feten.

Daher heißt die geoffenbarte: Relip gion des Christenthums, mit Grund und Recht, Glaube, Wertrauen, Zuversicht, getroste und kindliche Versicherung auf göttliche Zusagen und Werheißungen, und den herrlichen Fortgang ihres sich selbst entwickeln: den Lebens in Darstellungen von einer Klar= beit zur andern, bis zur volligen Aufdeckung und Apokalypse des am Anfange verborgenen und geglaubten Geheimnisses in die Fulle: des Schauens von Angesicht zu Angesicht : gleichwie der Water Abraham bem Ewigen glaubte, froh war, daß er Seinen Tag se= hen sollte, ihn sahe und sich freute; benn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch: Unglauben, sondern ward ftark im Glauben, und gab Gott die Ehre. Darum wurde es ihm auch zum Berdienst gerechnet. Dem Gesetzgeber Moses aber wurde der Eingang in das Land der Verheißung rund abgeschla= gen; und durch eine abnliche Wersundigung

bes Unglaubens an dem Geifte der Gnade und Wahrheit, welcher in hieroglyphischen Gebrauchen, symbolischen Ceremonien und Handlungen gediegener Bedeutung aufbewahrt werden sollte auf die Zeit der Erquickung, Andgießung und Salbung; artete dieses irrbische Behiculum einer zeitlichen, bildlichen, dramatischen, thierischen Gesetzebung und Opferdienstes in das verberbte und todlich schleichende Gift eines findischen, knechtischen, buchstäblichen, abgöttischen Aberglaubens aus. Der ganze Moses demnach sammt allen Propheten ift der Fels des diftlichen Glaubens, und der auserwählte köftliche Ecstein, der von den Bauleuten verworfen, auch ihnen zum Eckstein, aber bes Anstoßes, zum Felsen bes Scandals geworden ift, daß sie sich aus Unglauben stoßen an dem Wort, worauf ihr ganzes Gebau beruht. selbst der größte Prophet, und der Rational= Gesetzeber nur der kleinste vergänglichste Schatten seines Amts, welches er zum bloz Ben Worbilde eines andern Propheten bekannte, beffen Erweckung er feinen Brüdern und ihren Nachkommen verhieß, mit bent ausdrucklichen Befehl und Gebot Dem sel= Das gulbene Rals ben zu gehorchen. ágpptischer Ueberkieferung und rabbinischer Menschensekungen, durch Aaron und die Haupter der Spnagoge, unter dem Schrief gottlicher Bernunft - (um des Ewigen

willen!) — wer vösige Zerstörung des Gesetzes, ihrer eigenen Weissaumg zufolge. Durch diesen letten Gräuel der Verwüstung wurde Mcses zum Pabst der entweihten Nation, der Leichnam seiner verweseten Gesetzgebung zur Reliquie der Superstistion, Bethänser zu Mördergruben, Bethel zu Bethaven und die Stadt des Blutsbräutigams, trot dem heidnischen und anstichristischen Rom, eine babplonische Metzeläumders, Lügners und Mörders von Ansfang.

Das Christenthum glaubt also nicht an Lehrmepnungen ber Philosophie, die pichts als eine alphabetische Schreiberen mensch= licher Speculation, und dem wandelbaren Mond = und Modenwechsel unterworfen ift! - nicht an Bilber nnb Bilberdienft! - nicht an Thier= und Heldendien ft! - nicht an symbolische Elemente und Losungszeichen oder einige schwarze Büge, welche die unsichtbare Hand des Ohngefahrs auf der weißen Wand dahin gestrichen! nicht an pythagorischplatonische Zahlen!!! — an feine vorübergebenden Schatten nicht bleibender, nicht fortdaurender Handlungen und Ceremonien, denen man eine::geheime Kraft und umerklarbare Magie zutraut! - an feine Geset, die auch ohne Slauben daran gethan werden mussen, wie sich der Theorist irgendwo ausdrückt, trotz seiner epikurischstoischen Wortz klauberen über Glauben und Wissen! — Nein, das Christenthum weiß und kennt keine andere Glauben kessellen, als das feste prophetische Wort in den als leraltesten Urkunden des menschlischen Geschlechts und in den heiligen Schriften des achten Judenthums, whne samaritische Absonderung und apostryphische Misch nah. — Jene Niederlage machte eben den Juden zu einem gottekgezlehrten, gesalbten und vor allen Wölkern der Erde zum Seil der Menscheit berufenen und auserwählten Geschlechte des Eigenthums.

Eine dem eisernen Ofen agyptischer Ziesgelbrenneren und Frohndienstbarkeit entführte Horde hatte freplich Handlungsfesseln nöthig, und einen Zuchtmeister zur bevorsstehenden Bildung eines sonderlichen Staats. Wie der Geist des Heerführers zu fluchenden und tödtenden Sanctionen ernerbittert wurde: so betrübte wire pobelshafte Eitelkeit und kindische Ungeduld nach einem Könige den Geist des letzten Riche ters dis zur langmuthigen Rache allweisser Liebe, welche durch physisches Elend zur sittlichen Besserung leitet.

Der außerordentliche Geschmack an Gessetz gebung und der königliche Luxus darin beweist eine. eben so große Unsahigkeit sich

felbst, als seines gleichen zu regieren, und ift ein gemeinschaftliches Bedürfniß für Sclaven und ihnen abnliche Despoten. Theil mosaischer Weisheit war, wie des Wolfs Habseligkeit, agyptische Beute; midianitische Klugheit trug auch ihr Scherflein dazu bep, und um das Meisterstück ewiger Dauer noch frauser und bunter zu machen, entdeckte eine wolfianisch'e Wünschel= ruthe endlich die Ader eines chinesischen Ceremoniels, das an vorübergehende Sand= lungen von gediegener Bedeutung gebunden, aber dem unvermeidlichen Difvetståndnisse und unumgånglichen Mißbrauche mundlicher Fortpflanzung Preis gegeben war, gleichwie der in den Borbereitungstagen der Gesetzgebung gehandhabte und getriebene Ratechismus allgemeiner Menschenreligion bem losen Geschwäße Aarons, damit er sie fein wollte anrichten. -

Nach Maßgabe der zwep Fragen von der besten Regierungs form und gesund essten Dist, mußte sich vielmehr die himmslische Politik zu dem irrdischen dort und zeitlichen damals herunterlassen, ohne das durch an it und hier gefesselt zu senn, um, gleich der Sonne, ihren glanzenden ewisgen Eirkel durchzulausen, vom Glauben Abrahams vor dem Geset, bis zum Glauben seiner Kinder und Erben der Versbeisung nach dem Gesetz; denn dem gerechten

ten Abraham war bie Berheifung, aber kein Geset, als das Zeichen des Bunbes an feinem Fleische gegeben. Gerade in diefer ache ten Politif erblicken wir; wie jener Weltweise fagte, eine Gottheit, wo gemeine Augen ben Stein seben. Die gediegene Bedeutung vorübergehender Handlungen zielte also wahrscheinlich auf den verlornen oder verbrehten Schluffel ber Erkennt= niß, an welchem den Sauptern der Synagoge so wenig gelegen war, daß sie sich die unbefugte Erlaubniß nahmen, das ganze Solog bes Gesetzes gar zu zerfteren, das Himmelreich dadurch zuschlossen vor den Menschen, selbst nicht hineinkamen, und die hinein wollten, nicht hineingehen ließen, son-bern aus Rabbinen göttlicher Wernunft licerati III. literarum, die vollfommensten Buch-Stabenmenschen und Masoreten im beiligsten und fruchtbarften Werftande wurden.

Durch Natur und Begriff der Sasche ist die Abstellung der mosaischen Berschung, welche mit Landeigenthum und Landeseinrichtung in nothwendiger Werbindung stand, und sich auf Tempel, Priesterthum und Reinigungsgesetze bezog, verständlicher und öffentlicher verlautbart worden, als es das Engelgesschafte auf dem von Meteoren dunkler Unsgewitter gerührten, sewerbrennenden, rauchspewitter gerührten, sewerbrennenden, rauchspewitter gerührten, sewerbrennenden, rauchspewitter gerührten, sewerbrennenden, rauchspewitten Berge in einer Wüssen Arabiens,

hamann's Schriften. VII. Th.

durch den Hall der Posaunen und die Stimme der Worte, welcher sich wegerten, die sie borten, daß ihnen das Wort ja nicht gesagt wurde (benn sie mochtens nicht ertra= gen, mas da gesagt ward), auszurichten im Mit einer so vernehmlichen, Stande war. unausloschlichen, leserlichen Seelenschrift, daß es lesen fann, wer vorüberläuft, ift bas Simmelreich bes Gefalbten eingeführt worden — und gleich Sometterlinge bem foeren Raupenge» spinnste und der todten Puppengestalt des Jus denthums entflogen! Dennoch fausen so viel Ameifel und Grubelepen, Sppothesen und Theorien dem am Herzen und Sinn unbeschnittenen Sophisten vor dem Gehör, daß er die Stimme des leisen Menschenverstandes por dem Gebrull seiner Artillerie weber vernimmt noch vernehmen kann! — — Obne Feuer und Deerd ift man fein Burger. ohne Land und Leute fein Fürft, und Die priesterliche Mation einer blogen Boof & beus telreligion bleibt, nach dem Ausdrucke ber Schrift, eine Geringschatzung Gotz tes und der gottlichen Vernunft. ware ein größeres Wunder, als an ihren Souben und Kleidern geschab, wenn jene Gesetzebung für eine in der Buften irrende Horbe flüchtiger Leibeigenen, welche ben ers ften Rirdenftaat bilden follten, einem in alle pier Winde zerstreuten Gesindel, ohne

Staat und Religion, als ihre Mumie, bis auf den heutigen Tag und über den ganzen Erdball hin und her, angemessen sepn könnte. Nein, die ganze Mythologie der hebräschen Haushaltung war nichts als ein Typus einer transcendenteren Geschichte, der Horostop eines himmlischen Helden, durch dessen Erscheinung alles bereits vollendet ist und noch werden wird, was in ihrem Gesetze und in ihren Propheten geschrieben steht: ,, Sie "werden vergehen, aber Du bleibst; sie wers, den alle veralten wie ein Gewand, sie wers, den verwandelt, wie ein Kleid, wenn Dus, sie berwandelt wirst — —"

Unendlich schätzbarer als jener Schattens ris des judischen Kirchenstaats und ihres ausschließenden Bürgerrechts, ift dem Phi= losophen und Weltbürger die alleralteste Urfunde, weil felbige bas gange mensch. liche Geschlecht angeht, und Moses zugleich bie mabren Werhaltniffe beffelben zu seinem Wolke ohne selbstsüchtige Vorurtheile aufflart, sich eben so sehr durch die einzelnen Bruchstücke der ersten Vorwelt, als durch den aussubelichen Plan der Worsehung, welde ihn zum Werkzeuge ihrer öffentlichen Anstalten erwählte, um die späteste Nachwelt unfferblich verdient gemacht bat. Denn mas sind alle miracula speciosa einer Dopsse und Iliabe und ihrer Helden gegen die einfältigen aber bedeutungsreichen Phanomene des

steriori glübenden Geist eines Moseb!

· So sehr auch der europäischen Centauren-Ritterschaft die jungste Etymologie des Worts Abel, aus einer arabischen Wurzel \*) gun= stig sepn mag: so bleibt doch der Jude immer der eigentliche urprüngliche Ebelmann des gamen menschlichen Geschlechts, und das Worurtheil: ihres Familien = und Ahnenstolzes ist tiefer gegründet, als alle Titel des lächer= lichen beraldischen Kanzlenstyls. Sellst das Misverhaltnis ihres kleinen in die ganze Welt zerstreuten Ordens, zum Pobel aller übrigen Wolker liegt im Begriff ber Sache; gleich= wie die Caricatur der Urkunden für die Aechtbeit und das graue Alterthum ihres Frep= briefes spricht, und den wikigsten Spott über=. forept. Die Dauer ihrer Gesetzgebung ift vollends der stärkste Beweis von der Kraft. ihres Urhebers, von der Ueberlegenheit seiner zehn Worte über die zusammengebettelten zwölf Tafeln, wassersüchtige Ungeheuer und Kurbisgewächse, die ohne Arbeit noch War= tung in einer Nacht werden und in einer Macht verberben, daß Schatten und Freude

<sup>\*)</sup> Köhler disp. pro loco etc. Regiom. 1782. Coroll. VII.

weg ist. Moses bleibt der große Pan, gegen den alle Pharavnen und ihre Schwarz= kunstler ganz und gar servum pecus sind,

Ein agyptischer Priester schalt die Grieden für Kinder. Zu ihren Spielen, durch deren Erfindung und Uebungen sie sich einen Namen gemacht, gehört auch der Glo-be aspirant der Philosophie. Dbschon die Unwiffenheit ihres Aeons unferm Jahrhunderte weder anvassend noch anständig ist, fo affectiren doch die kleinen Füchse und Mei= ster griechischer Weisheit die reine Blose und Liebhaberen heidnischer Unwissenheit mit sol= der Raivetat des Geschmacks, daß sie, wie der Prophet sagt, "weder ihren HENNN, "noch die Krippe ihres HENNN kennen." Der systematische Atheismus gehott affo vorzüglich zu den Atticismis, wodurch ste die gesunde Vernunft einiger ihrer Spermologen \*) von dem so allgemeinen als unvermeidlichen Aberglauben des popularen Bögendienstes unterschied, ohne daß ste im Stande waren, die Erscheinungen der unbestimmten Gegenstände durch etwas besseres als einige transcendentale Grillen zu ergan= zen, welche oftere fein anderes Creditiv noch zureichenden Grund hatten, als relationes curiosas morgentandischer Sagen und Ge-

<sup>\*)</sup> Apostelg. 17, 18.

ruchte, einheimische Wolksmährchen, Ahndungen, Traume, Rathsel und dergleichen

Kinderepen mehr.

Seitdem sich aber die Gotter der Erde zu allerhochsten Philosophen selbst creirt, hat sich Jupiter (weiland summus philosophus!) in die Guguksgestalt eines Pad agogen verfriechen muffen; und obicon herr Mendelssohn es seinem verewigten Freunde gewissernaßen übel zu nehmen scheint, daß er sich von, wer weiß nicht! welchem Geschichtforscher die gottliche Erziehung des menschlichen Geschlechts einbilden lassen: so hat er doch nicht nur selbst den Begriff ber Religion und Rirche zu einer dffentlichen Erziehungs - Anstalt abgeformt, sondern auch in dieser schulmeisterlichen Rucksicht so manches Triviale über das Gangelband der Sprache und Schrift und ihren na= turlichen Parallelismum mit der religiosen Macht bes masoretischen Buchstaben- und scholastischen Wortframs, nachgebetet und vorbuchstabirt, daß ein andachtiger Leser sich wenigstens bey einer Stelle seines speculativen Schlummers, faum des Gahnens enthalten kann. Ihm ist es namlich ein vollig ung egrundeter Glaubensartifel, "die al-"phabetische Sprache für bloße Zeichen der "Laute" anzusehen. Seinen Wernunftgrun= den nach, invita Minerva experientiae, ist der Weg mit Schrift auf Sache über und

durch die Sprache nichts weniger als nothroendig; sondern er behauptet mit einer beps nabe unglaublichen und unverzeihlichen Uebern zeugung, daß die Schrift "unmittelbare Be-"zeichnung der Sache" sep. Rur Schabe, daß taubgeborne Philosophen allein auf dieses Vorrecht Anspruch machen können! Mit einem solchen Krebegange bes Werstandes lasset sich ohne Flug der Erfindungsfraft eben so leicht bas Unermegliche als meßbar, und umgefehrt denken — - eben fo leicht durch unmittelbare Bezeichnung ber Sache die ganze deutsche Littera= tur nicht nur überseben, sondern auch verbessern von einem Imperator zu Pefin, als von einem taubgebornen Johann Ballborn! -

Wenn sich aber alles menschliche Wissen auf wenige Fundamentalbegriffe einschränken läßt, und wenn sowohl in der Redsprache dies selben Laute, als in verschiedenen hieroglyphischen Takeln dieselben Bilder öfters vorkommen, aber immer in anderer Verbindung, wodurch sie ihre Bedeutung vervielsältigen: so ließestich diese Beobachtung auch auf die Geschichste anwenden, und der ganze Umfang mensche licher Begebenheiten und ihres Wechsellaufseben so gut umfassen und in Fächer abtheisten, wie der gestirnte Himmel in Figuren, ohne die Anzahl der Sterne zu wissen. — Daher scheint die ganze Geschichte des judis

schen Wolfs, nach dem Gleichnisse ihres- Ceremonialgesetzet, ein lebendiges geist = und bergerweckendes Elementarbuch aller hist o= rischen Literatur im himmel, auf und unter ber Erbe - - ein Diamant= ner, fortschreitender Fingerzeig auf die Jobel= perioden und Staatsplane der gottlichen Regierung über die ganze Schopfung von ibrem Unfange bis zu ihrem Ausgange zu fepn, und das prophetische Rathsel einer Theokratie spiegelt sich in den Scherben dieses zertrummerten Gefäßes, wie die Sonne "in "den Tropflein auf dem Grase, das auf Nie "mand harret, noch auf Menschen wartet"! denn gestern war der Thau vom Herrn allein auf Gibeons Fließ, und auf dem ganzen Erdhoden trocken; heute Thau auf der ganzen Erde, und das Trockne allein auf dem Kließe —

Dicht nur die ganze Geschichte des Justenthums war Weissagung; sondern der Geist derselben beschäftigte sich vor allen übrigen Nationen, denen man das Analogon einer abnlichen dunkeln Ahndung und Noremspfindung vielleicht nicht absprechen kann; mit dem Jdeal eines Ritters, eines Rexters, eines Krafts und Wundermanns, eines Goel's, dessen Abkunft nach dem Fleisch aus dem Stamme Juda, sein Ausgang aus der Höhe aber des Vaters Schoofe aber des Vaters Schoofe sehn soller

Winke und Blicke auf diese Erscheinung eines Meteors über Wolfen = und Zeuersaule; eines Sterns aus Jakob, einer Sonne ber Gerechtigkeit, mit Seil unter ihren Glus geln! — auf die Zeichen bes Widerspruchs in der zweydeutigen Gestalt seiner Person, feiner Friedens = und Freudenbothschaft, fei= ner Arbeiten und Schmerzen, feines Gehorfams bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz! und seiner Erhöhung aus dem Erdenstaube eines Wurms bis jum Thron unbeweglicher Berrlichkeit --- auf bas himmelreich, das diefer David, Salomo und Mens schensobn pflanzen und vollenden wurde zu einer Stadt, die einen Grund bat, beren Baumeister und Schöpfer Gott, zu einem Jerusatem broben, die frep und unser aller Mutter ift, zu einem neuen himmel und einer nenen Erde, ohne Meer und Tempel deinnen -

Diese zeitlich en und ewigen Geschichtswahrheiten von dem Könige der Juden, dene Engel ihres Bundes, dem Erstgebornen und Haupt seiner Gemeine, sind das a und a, der Grund und Gipfel unserer Glaubenssslüsgel; aber das Ende und Grab des mosais schen Kirchenstaats wurde Anlaß und Wertstätte metantoseischer Hand ung selseln, und einer mehr als ägyptischen Knechtschaft und babylonischen Gefangenschaft.

: Unglaube im eigentlichsten biftorifchen Wortverstande ist also die einzige Sunde gegen den Geist der wahren Religion, beren Herz im Himmel, und ihr Himmel im Ber-zen ift. Nicht in Diensten, Opfern und Gelübben, die Gott von ben Menfden fordert, besteht das Geheimniß ber driftlichen Gottseligkeit; sondern vielmehr in Berbeißungen, Erfüllungen und Aufopferungen, die Gott zum Besten der Menschen gethan und geleistet; nicht im vornehmsten und größten Gebot, das er aufgelegt, sondern im bochsten Gute, bas er geschenft bat: nicht in Ges fetgebung und Sittenlehre, Die bloß menschliche Gefinnungen und menscha liche Sandlungen betreffen; sondern in Ausführung gottlicher Thaten, Werfe und Unstalten zum Seil der ganzen Welt. Dogmatif und Kirchenrecht gehören lediglich zu ben öffentlichen Erziehungsund Berwaltungs = Anstalten, sind als solche obrigkeitlicher Willkühr unterwor= fen, und bald eine grobe, bald eine feine außerliche Bucht, nach den Elementen und Graden herrschender Aefthetif. fichtbaren, öffentlichen, gemeinen Anstalten sind weder Religion, noch Weisheit, die von oben herabkommt; sondern irdisch, menschlich und teufelisch nach dem Einfluß welscher Cardinale ober welscher Ciceroni, poetischer Beichtvater ober prosaischer Bauchpfaffen, und nach dem abwechselnden System des statistischen Gleich= und Uebergewichts, oder bewaffneter Tolerang und Neutralitat. — Kirchen= und Schulmer fen haben, wie Creaturen und Miggeburten des Staats und der Vernunft, sich beiden oft eben so niederträchtig verkauft, als selbige verrathen; Philosophie und Politik haben zu allen ihren gemeinschaftlichen Tauschungen und Gewaltthätigkeiten das Schwert des Aberglaubens und ben Schild bes Unglaubens nothig gehabt, und sowohl durch ihre Liebe als durch ihren Saß die Dogmatif arger gemißhandelt, benn Amnon die Schwester seines Bruders Absolom -

Ben dem unendlichen Mißverhalts nisse des Menschen zu Gott, sind "öffents "siche Bildungs Anstalten, die sich auf Vers "haltnisse des Menschen zu Gott beziehen," lauter ungereimte Sate in trocknen Worten, welche die inneren Safte anstecken, se mehr ein speculatives Geschöpf davon einzusaugen bekommt. Um erstlich das unendliche Miße verhaltniss zu heben und aus dem Wege zu räumen, ehe von Verhaltnissen die Nede sepiehungsgrunde dienen sollen, muß der Mensch entweder einer göttlichen Natur theilhaftig werden, oder auch die Gottheit Fleisch und Blut an sich nehmen. Die Juden haben sich durch ihre gottliche Gesetzebung, und die Raturalisten vurch ihre gottliche Vernunft eines Palsadiums zur Gleichung bemächtigt: folglich bleibt den Christen und Nikodemen kein anderer Mittelbegriff übrig, als von ganzem Serzen, von ganzer Seele, von ganzem Semüthe zu glauben: Also hat Gott die Welt geliebt — Dieser Glaube ist der Sieg, welcher die Welt überwunden hat.

Ein ahnliches Migverhaltnis des Menschen zum Menschen scheint eben so na= turlich allen öffentlichen Staatsanstalten an= zukleben ; daher das Migverhaltniß doppele ter Gebühren weder auffallend noch befremdend ist in einem System de convenance, welches alle Reichs = und Landeskinder zu Leib= eigenen deterioris conditionis abest, burch eine judische und türkische Beschneidung ihres Salz = und Kummerbrods, das für welsche Galilaer, Windbeutel und Ebentheurer phis losophischer Industrie sich in Fleischtöpfe und gebratene Zugvögel verwandelt. Doch nach einer andern Dogmatik sind wenig nehmen und doppelt geben feine Gefinnungen noch Handlungen deterioris conditionis.

Ausschließende Selbstliebe und Neid simd das Erbe und Gewerbe eines jüdischen Naturalismus, dem königlichen Gestetze zuwider, seinen Nächsten als sich selbst

zu lieben. Ein Wesen , das unfers Wohlwollens bedarf, unsern Bepffand fordert, auf irgend Etwas von unserm physischen Wernisgen zu seinem. Selbstgebrauch unmoralische Ansprüche macht, mit Gewalt erpreßt, und ben Dienst seiner Seloten besto, nothigen hat, je größer es scheinen will — ein sole des Wesen ist nichts als ein todter Gott, der Erde, gleich jenem, der die Toleranz seiner weisen Maximen und heroischen Expen rimente an Saut für Saut, dem Bescheibe. des höchsten Richters: Er sep in deines Hand! zu verdanken hatte. Der einige wahre Gott des Himmels und Water der Menschen giebt, seinen Regen und Sonnenschein ohne Ansehen der Person. Die Juden maren aber gegen seine Wohlthaten und besonders diejenigen Anstalten, welche durch ihre-Wermittelung zur Palingenesie der Schepfung beptragen sollten, eben so gesunnt, wie unsere illustres ingrats und beilose Sophis sten, die auch alle Regalien der Ratur, des Glucks und der Worsehung zu Göhen ihrer. Eitelfeit und gum Ret ibret Beipes machen, und gleich dem dummen Lastträger heiliger Gerathe in der Fabel, die Anbetung des ibnen verwandten Pobels, ihrem Midas = und: Ohrenverdienst unter dem Joche thierischer Bez. stimmtheit, mit lauter Ueberzeugung sich anmaßen, zueignen und für keinen Raub balten. Durch schnode und feindliche Gesinnun-

gen, voll kügen und Zorns, wird der ganze Mechanismus religiöser und politischer Gefetzlichkeit mit einem bollischen Feuereifer getrieben, ber fich selbst und sein eigen Werf verzehrt, daß am Ende nichts als ein caput mortuum ber gottlichen und menschlichen Geftalt übrig bleibt. - Ein Reich, bas nicht von bieser Welt ift, kann baber auf fein ander Rirdenrecht Anspruch maden, als mit genauer Roth geduldet und gelitten zu werden; weil alle öffentliche Anstalten von bloß menschlicher Autorität ne= ben einer gottlichen Gefetgebung unmöglich bestehen können, sondern Gefahr laufen, wie Dagon Saupt und Sande zu verlieren, daß der Rumpf allein, turpiter atrum desinens in piscem der schönen Philisternatur auf seiner eigenen Thurschwelle liegen blieb —

Staat und Rirche sind Moses und Aaron; Philosophie, ihre Schwester Miriam, die aussähige Prophetin. Der jungere Bruder, ein Gott des Erstgebornen, und dieser sein Mund: denn Moses hatte eine schwere Sprache und eine schwere Junge, schwere Hande und einen noch schwereren Stab, vor dem er sich selbst einmal surchte, und mit dem er sich versündigte zum Tod in der Waten; aber auf Aarons Webebrust ruhete das Licht und Recht des Staats, und hung an seinen beiden Hebeschultern; — —

Herr Mendelssohn hat einen Zusah der Ausleger angeführt, welcher ben Ben scheid des bochften Richters in dem alleraltesten Rechtshandel zu einem lächerlichen Un= finn lastert. Fast eben so rabbinisch verfahet er selbst mit einem Bescheide des Stifters unserer Religion. Die Schuldigkeit einem Jeden das Seine zu geben, dem Kaiser seinen Zinsgroschen, und Gott bie Ehre seines Ramens: dieß ist in seinen Augen "ein ofa fenbarer Gegenfatz und Collision der Pflich« ten." War et aber jesuitische Pores fict, bie Seuchler und Bersucher ben ihrem rechten Namen zu nennen? — Die verblendeten Wegweiser, welche Mosis Katheder mißbrauchten, und schwere, unerträgliche Burden Anderen auf den Sals legten, aber selbige mit feinem Finger selbst regten, Mung, Till und Kummel mit mathematischer Gewis= senhaftigkeit verzehnteten, aber das Schwerste im Gefet, Gerechtigkeit, Barmberzigkeit und: Treue im Stich tießen, Mucken filtrirten und Kameele verschluckten. Jener gerechte Bescheib voller Weisheit und Gate, bem Raifer seinen Binsgrosthen und Gott die Chre zu gebenwar also kein pharisaischer Rath zweem herrn zu bienen, auf beiden Sei= ten ju binten, und den Baum auf: beiben Achseln ju tragen, \*)

<sup>\*)</sup> Luther's Randgloffe zu Pf. 35, 15.

els ein frepes Naturalisten i Wolf, ohne Religion und Staat, den Stolz der Bettler und das Stuck der Scheime. auf Kosten des menschlichen Geschlechts nähren und ges nießen zu können.

Mndachtiger Lefer! laß mich alten Mas rium auf den Trummern des philosophisch= politischen Jerufalems ein wenig "ause ruhen, ehe ich zum Abschied segne. - -In der Wusten giebt es Robr; das der Wind hin und her weht; aber keine patrioti= schen Catonen - ,,Was haft du hier zu "thun, Elia!" Religion und Gold!— Um des Himmels willen! Eidschwüre und Berg= predigt — Hat nicht der Theorist und (ohne Ruhm zu melden,) ehrwürdigen Geiftlichen ind Gesicht bewiesen, daß wir feine Sandlangsbruder nach dem Fleisch geworden, gleichwie er selbst leider! durch die lose Werfchrung nach der Griechen Lehre und der Welt Sahungen zum beschnittenen Glaus bens bruder im Geift und Wesen des heid= nischen, naturalistischen, atheistischen Fanatismus; - benn, wer ben Gobn leugnet, Bat auch den Bater nicht, und wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch ben Bater nicht. Wer aber den Sohn sieht, der sieht den Vater. ER und der Gobn ist ein Eini=

Einiges Wesen, das so wenig im Politischen als Metaphysischen die mindeste Trentrung oder Vielheit zuläßt, und Niemand hat Gott je gesehen; nur der Eingeborne, Sohn, der in des Vaters Schooß ist, hat seine Fülle der Enade und Wahrheit exegesitt. —

Es ift allerdings betrübt nicht zu wissen, was man selbst ift, und bepnahe lächerlich, gerade das Gegentheil von dem, was man will und mepnt, zu sepn. Der Jude also ohne einen andern Gott, als über ben vor: dreptausend Jahren Michael, der Erzengel, nich zankte; ber Grieche, seit zweptausend. Jahren in Erwartung einer Wiffenschaft und Königin, die noch kommen soll, und von der man einmal wird sagen konnen: das i st 3 sabel! Der Jude, ohne einen Gesalbten., als den sein eigen Volk unter Assistenz des romis schen Landpflegers und in Coausion seines: Freundes Herodes, wie Moses eine eherne. Schlange, erhoht — flatt Tempels, Schusen, die dem Geburtsort des Erhöhten; Thulich sind! — ohne ein anderes Opfer, als sein beredtes Blut - statt der Josephstraume einer Universalmonarchie, verflucht wie Rangan, zum Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern. Der Philosoph à la Grucque, ein Konig des Friedens und der, Gerechtigkeit! Sein Beschneibungsmesser erftreckt sich über alles, mas einen Beutel trägt; Damann's Schriften VII, Sh.

seine Priester und Leviten baden sich nicht im Blute der Kalber und Boste, noch schinden ihr Fell, sondern sind Maitres des hautes oeuvres et des basses oeuvres an ihrem eizgenen natürlichen Geschlecht — das Capitolium ein Bedlam, und Cohelexh

eine Schabelstätte!

Gelbst einem David Hume wider= fährt's, daß er judenzt und weissagt, wie Saul, der Sohn Ris. Wenn Philo, der Pharisaer, bem Sppofriten Cleanth die Ammandelung seines Erstaunens, seiner Schwermuth über die Große und Dunkelbeit bes unbekannten Gegenstandes, und seine Werachtnng der menschlichen Wernunft, daß sie keine befriedigende. Auflösung einer so. außerordentlichen und pomposen Frage seines Dasenns geben kann, endlich gebeichtet: so verliert sted doch die ganze Andacht der natürlichen Religion in ben fühifchen Una= dronismum eines sehnlichen Verlangens und Wartens, daß es dem Himmel gefallen mochte, die Schmach einer so groben Unwis= senheit wo nicht zu heben, doch wenigstens durch ein ander Evangelium als des Kreuzes, und durch einen Parafleten, der noch kommen foll, (adventitious Instructor) zu erleichtern.

Diese ehebrecherische Psilosophie, welche die Halfte as dodisch redet, \*) und nicht

<sup>\*)</sup> Rehem. 13, 24.

rein judisch — verdient sie nicht, wie Rehemiah that, gescholten und gerauft zu werden, daß sie und nicht nur alle Arbeit des Weinberges — (,,Dir, Salomo, gebühren ,,Tausend, aber den Hütern Zweyhun= ,,dert") — sondern auch jedes Gelübde des Lebens zu verleiden sucht, weil kein Mensch die Dauer seiner Gesinnungen nach, wie vor dem Genuß der Liebe und ihrer Einkunste mit gutem Gewissen beschwören kann, welches freylich ein sehr überslüssiges Uebel in einem Staat zu seyn scheint, wo Urtheile und Meynungen und Gesinnungen ohne übereinstimmende Handlungen privilegut und gangbare Scheidemunze sind.

Ja, ohngeachtet es im Gesetz Mosis gesschrieben steht: du sollst dem Ochsen nicht das Maul verhinden; so mennt der Philosoph doch, als wenn dieses aus gottslicher Prädilection sur die israelitischen Farren und Ochsen, und nicht allerdings um unssert willen, um unsertwillen allein gesagt worden wäre. Sind denn Lehren und Trosten und Predigen keine Handlungen, die den Leib ermüden? oder ist eine fertige, reinliche, gelehrte Junge, die mit den Müsden zu rechter Zeit zu reden weiß, \*) nicht so viel Silberlinge werth, als der Griffel des fertigsten und rüstigsten Schreibers, der nichts

<sup>\*)</sup> Its. 32, 4.

als feinen Namen unterschreiben thut, und ihn oft so ibiotisch frihelt, daß man ohne besondere Eingebung und Bepstand eines Scheblimini \*) weder Inhalt zu verdauen, noch Unterschrift zu lesen versteht. Ließ sich nicht selbst Melchised ech- die Almosen seines Segens mit den Zehnten von Allersley bezahlen?

Auch ich schließe mit dem gebrochenen Rachklange einer schon vorausgeschieften seperlichen Protestation gegen jede armselige Sophisteren und gehälsige Consequenzeren, welche mir so mancher ansteckende Gegenstand abgenöthigt ober abgelocht haben mag — und noch zum Resultat — reparabilis ad-

sonat Echo! \*\*)

Glaube und Zweifel wirken auf das Erkenntniß = Wermögen des Menschen; wie Furcht und Soffnung auf seinen Begehrungstrieb. Wahrheit und Unwahrheit sind Werkzeuge für den Verstand: (wahre ober unwahre) Vorstellung des Guten und Bosen find Werkzeuge für den Willen. Alles unser Wissen ist Studwert und alle mensch-

<sup>&</sup>quot;) Enther nannte mit thisbitischer und sofration fcher Laune feinen apiritum familiarem Schiblemini. Er mennte ben herrn, ber ju Davids herrn gesprochen: Sehe bich zu meiner Rechten!

<sup>\*\*)</sup> Pers. I. 102.

liche Wernunftgrunde bestehen entweder aus Glauben an Wahrheit und Zweisfel an Unwahrheit, oder aus Glauben an Unwahrheit und Zweifel an Wahr. heit. "Dieser (theils negative, theils po-"sitive) Glaube ist fruber, als alle Systeme. "Er hat sie erst hervorgebracht; um ihn zu "rechtfertigen, haben wir sie erfunden": sagt der verehrungswurdige Freund des Herrn Mo= ses' Mendelssohn. \*) Wenn der Verstand aber an Lugen glaubt und Geschmack findet, an Wahrheiten zweifelt und sie als eine lose Speise mit Eckel verschmaht: so ist das Licht in und, Finsterniß, das Salz in und, kein Gewürz mehr — Religion, reine Kirchen= parade — Philosophie, leeres Wortgeprange, verjährte Mennungen ohne Sinn, überjährte Rechte ohne Kraft! Zweifelsucht an Wahrheit und Leichtgläubigkeit des Selbstbetrugs sind daher eben so unzer= trennliche Symptome, wie Frost und Hitze des Fiebers. Derjenige, der sich am weitesten von dieser Krankheit der Seele entfernt glaubt und sie an allen seinen Rebenmenschen curiren, zu konnen am sehnlichsten wunscht, bekennt selbst, diese Eur so oft an sich verrichtet und an Anderen versucht zu haben, daß er gewahr geworden, wie schwer sie sep, und wie wenig man den Erfolg in Handen

<sup>\*)</sup> Garve über Ferguson S. 296. 97.

habe — Weh dem Elenden, der an diesen bescheidenen geläuterten Worten etwas aus=

zuseßen findet!

Was ift Wahrheit? Ein Wind, der blast, wo er will, dessen Sausen man hort, aber nicht weiß: woher? und wohin? — Ein Geist, welchen die Welt nicht kann empfan= gen; benn sie sieht ihn nicht, und kennt ihn

nict.

Andachtiger Leser, was geht mich und bich der Friede an, den die Welt giebt? Wir wissen gewiß, daß der Tag des HERRN wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie werden sagen: Es ist Friede! Es hat keine Fahr! so wird sie das Verderben schnell überfallen — ER aber, der Gott des Friedens, welcher bober ift denn alle Wernunft, beilige uns durch und durch, daß unser Geist sammt Seele und Leib behalten werde unstraflich auf die Zukunft -

"Es spricht, der solches zeuget: Ja ich

"komme bald! Amen."

## Fliegender Brief

a 11

Niemand den Kundbaren.

## Fliegender Brief

an

Niemand den Kundbaren, die Entfleidung und Berklärung eines Predigers betreffend.

Vor länger denn fünf und zwanzig Jahren, der Jubelzahl filberner Hochzeitfener, wide mete Jemand die Erflinge seiner Antorschaft Diemand, dem Rundbaren, in einer form. lichen Zueignungeschrift. Der Verfaffer genoß damals, nach einigen aus wechfelsweifer Freundschaft unternommenen Versuchen und Reisen, ber glucklichsten Duße und Ruhe in seinem vaterlichen Dause, zu deffen nachsten Rachbaren ein junger Buchhändler gehörte, welder die Sandfdrift gur Leipziger Meffe mit Ach nahm, unterwegs-aber an einem hitigen Bieber farb. Die Sandlung, der wenig an einem Embryon von 4 Bogen in flein Octav gelegen seyn konnte, erhielt, ohne vielleicht weiter daran zu denken, am heiligen Christabend

1759 die ersten Abdrücke der Sofratischen Denkwürdigkeiten 1) von einem Buchdrucker aus Halle, mit der Nachricht: daß die Censur erst in Berlin ben der Akademie hätte gesucht werden müssen, wodurch die Arbeit der Presse verzögert worden wäre. "So thut jeder Dekan "auf einer Universität, als ob er Schriftsteller

"Quis leget hoc? Min' Tu istud ais? — Nemo, hercule! — Nemo?

... Vel Duo vel Nemo — — PERS. (Amfterbam) 1759. G. 64." In ber Banbidrift Kand bie bloke Jahreszahl. Der verlogene Ort war ein Lappe ober Einfall, vielleicht bes Druckers; wurbe aber bem Berfaffer zur Last gelegt: weil selbst bie Viția und Peccata splendida ber Amanuensium in ben Leumund bes Autors zuweilen Ginfluß haben. Perfius und Petron waren die erften classischen Quels len, bie ich mit Durft und Geschmack gelefen habe, ungeachtet ber unbarmherzigen Urtheile über bie trübfinnige Dunketheit bes einen, und fcmutige Leichtfertigkeit des andern: baher die Wahl des von etnem Radrichter im Reiche ber Gelehrsamkeit vers hammten, ihm zu langweiligen Motto. C. Bolten, ein Rachfpiel Gotratischer Dentwürdigkeiten zc. 2c. Altona (Rg6b.) 1761. S. 71. 8.

<sup>1) — — &</sup>quot;für die lange Weile des Publikums zusammens getragen von einem Liebhaber der langen Weile. Mit einer doppelten Zuschrift an Niemand und an 3 ween

<sup>&</sup>quot;O curas hominum! o quantum est in rebus inane!

nach Gefallen behandeln könne." Diese zu allgemeine Anmerkung des Herrn & . . . in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek (H. LXIII. St. 1. S. 107.) mag wohl im gemeldeten Fall tressender als ich es weiß gewesen senn.

Der Sofratische Denkwürdigkeiten. Schreiber machte sich das nicht weniger denkwürdige
Interregnum in seinem Vaterlande zu Rupe,
einigen Saalbaderepen herrschender Schriftsteller und Aunkrichter, die sich einbilden "zu
wissen woran sie sich zu halten haben," zum
Frommen solcher Leser, die noch immer darnach suchen, fragen und warten, andere Saalbaderepen entgegen zu stellen; weil er mit einer eben so vermischten und zwendeutigen Laune, als poetischem Gefühle historischer Wahrheit, anch bisweilen austusen mußte:

O! — —! ut mihi saepe

Bilem, saepe Focum vestri movere

tumultus. Hor. 1. Ep. XX.

Statt bes phanaretischen 2) hebsinhls nahm er zur Badwanne der Metakritik seine Zuslucht, und deckte diese Attische Scurrilität

<sup>\*)</sup> Phanarete (ein Rame von etymologischer Bebeutung) hieß die Mutter des Sokrates und seiner maientisschen Methode. Zeno nannte ihn Scurram Atticum, latino verbo utens, Cicero de Nat, Deor. III, 34.

mit einem Schurze seines späteren 3) Schooßdichters: — liberius si

Dixero quid, si forte iocosius, hoc mihi Juris Cum venia dabis. Insueunt PATER OPT JMUS.

——— der ein beliebter Wundarzt zu Königsberg in Preußen war und den Volksnamen
des Altstädtischen Baders 4) allen ehemals wohls
feilen Ehrentiteln und noch wohlseileren Aners
bietungen derselben vorzog: weil Billigkeit ihm
beiliger war, als Kuf, Gunk, und Gewinn.
Billigkeit 5) die Seele seiner Pandlungen und

<sup>3)</sup> Horatius 1. Sat. IV. 103 — 105.

<sup>4)</sup> Das am Pregel und Kasbach gelegene höchstbaufäls
lige Kämmeren : Gebäube ber altstädtischen Babstube,
ist nach dem Verkause nunmehr in eine Del : und
Graupen : Riederlage, das Gärtchen und Lustdüchen
meiner Kindheit und Jugend in einen bequemen freyen
Durchgang von der Polzbrücke nach dem Mönchen:
hose, aus der Altstadt in den Löbenicht und die
krumme Grube, verwandelt worden. Ich weiß dem
allgemeinen Geschwäße und schon aus der Ferne her,
in die weite Welt hinein, zielenden Zeigesinger ein
nes politischen Mitlauters nichts besseres als die
genaueste Individualität und Personalität entgegen
zu segen, mit einem

<sup>— —</sup> quod petis HIC est;.

ober: Hic niger est, HUNC — —

<sup>5)</sup> AEQUITAS est Rerum convenientia, quae in paribus causis paria iura desiderat.

Urtheile, machte selbige bescheiben und fands haft, ohne Ansehung o) der Person, Gestalt und Form.

In demselben Jahr 59, nur etwas früher, hatte sich eine geschlossene Innung von Philosophen, die zugleich schöne Seister und wisige Röpfe waren, die epidemisch polemische Sündsuth auch zu Ange gemacht, einen gar einseitigen Brieswechsel, die neueste Litteratur betressen, anzuzetteln, aus dessen fruchtbarer Asche die Allgemeine Deutsche Bibliothet sehr hoch, groß und dick erwuchs, gleich jenem Baume mitten im Lande, den ein haldässcher Selbstherrscher auf seiner Burg im nächtlichen Traume sah. — Dan. IV. 2, 8.

Mit dieser Erklarung schließt sich bas IX. Kap. des I. Buches im Fragment eines Mot. von Cicero de officiis. Man vergleiche desselben Topic. §. 4. Moin seliger Bater wünschte sich ofters, bloß deshalb ein Gelehrter zu seyn, um dieser seiner Lieblingspflicht ein Denkmal schreiben zu können, wovon ich den Keim in "Iwey Scherstein zur neuesten Deutschen Litteratur 1780," S. 12. 3. 16 — 19, zu seinem Gesdächtnisse, für irgend Einen Leser im Berborgenen sinstar omnium mihi!) gepflanzt habe.

<sup>9)</sup> Rach Maßgabe eines Gtolions, das Athenaus aufs behalten, und Ebert verdeutscht hat. S. De La Rause Abhanblungen von den Liedern der alten Gries den in Fr. Hagedorns sämmtlichen poetischen Werken, Th. III. S. 165.

Var die erfte Halfte des schon angeführten dep und sechzigsten Bandes hat auf meinem schmalen Pulte Plat, zur Unterlage dieser epistolischen Rachlese. Segen die güldene Regel beroischer Briessteller 7) habe ich mein Exordinn so weit, so weit hergeholt und versetze mich desso eilfertiger — ad enentum —

— in medies res Non secus ac notas.

Eine Anwandelung 8) der Sterblickeit veranlaßte gegenwärtigen Abschluß meiner "grämlichen" Autorschaft, welche drep Jahr junger
ist, als die erste Bekanntschaft und daraus entstandene Freundschaft mit einem Wanne,
von dem ich hosste, daß Er, dem der Antritt
nicht verächtlich schien, auch das Ende meiner
Lansbahn überleben sollte; denn die günstigste
Ankündigung der Sokratischen. Denkwürdigkeiten war, meines Wissens, von seiner Hand.
Bin ich dadurch sein Feind worden, daß ich

<sup>7)</sup> Sermo ad Pisones, 147-149.

Den 7. des Christm, 1785. Behn Tage darauf, ben 17ten, legte ich die erste Hand an gegenwärtigeSchrift, omius volut aegri somnia — Wem darf ich zumuthen, oder wem soll ich wünschen so viel lange Weile der Gebuld zum Lesen, als Gott mir zum Schreiben verschafft und gegeben hat!

wachher?) von ihm selbst "nicht anders geschrieden als gedacht habe?" 10) Ans seinem Munde und Perzen habe ich geredet, für ihn., gegen die seinem letzten Bekenntnisse zufolge "verpestete Freundin" und Buhlerin, welche sein und seines Leßings Leben verbittert, vielleicht verkürzt, und dennoch so viele blinde Bemunderer, Liebhaber und Anbeter hinter sich hat.

He auch im Tode nicht geschieden, seichter wie die Adler und ftarker benn die Löwen. Den eilften Janner 86 —

— quem semper acerbum
Semper honoratum (sic DI voluistis)
habebo,

erfuhr ich die Nachricht seines mir am minden fien vermutheten Todes. Es dauerte mich, ihm

Döchon in ben Kreuzzügen ber Philologen (Ageb.) 1762. und ihrer drenköpfigen Recension der hamburg'schen Rachrichten, Sotting'schen Anzeigen und Berlin'schen Litteraturbriefe, 63. Diehergehören auch fünf hirtenbriefe bas Schulbrama betreff fenb. 63.

Diese "nicht unrichtige" Erklärung der Wahrheit in den Morgenstunden bekam gleich auf der andern Seite einen Scheidebeief, weil sie nicht fruchtbar zu senn schien.

babe — Weh dem Elenden, der an diesen bescheidenen geläuterten Worten etwas aus=

auseten findet!

Was ift Wahrheit? Ein Wind, der blast, wo er will, dessen Sausen man hort, aber nicht weiß: woher? und wohin? — Ein Beist, welchen die Welt nicht kann empfan= gen; denn sie sieht ihn nicht, und kennt ihn

nict.

Andachtiger Leser, mas geht mich und bic ber Friede an, ben die Welt giebt? Wir wissen gewiß, daß der Tag des HERRN wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie werden sagen: Es ist Friede! Es hat keine Fahr! so wird sie das Werderben schnell überfallen — ER aber, ber Gott bes Friedens, welcher bober ift benn alle Wernunft, heilige uns burch und burch, daß unser Geist sammt Seele und Leib behalten werde unftraflich auf die Zukunft -

"Es spricht, der solches zeuget: Ja ich

"komme bald! Amen."

## Fliegender Brief

a n

Niemand den Kundbaren.

1759 die ersten Abdrücke der Sofratischen Denkwürdigkeiten ') von einem Buchdrucker aus Halle, mit der Nachricht: daß die Eensur erst in Berlin ben der Akademie hätte gesucht werden mussen, wodurch die Arbeit der Presse verzögert worden ware. "So thut jeder Dekan "auf einer Universität, als ob er Schriftsteller

"Quis leget boc? Min' Tu istud ais? — Nemo, bercule! — Nemo?

...Vel Duo vel Nemo - - PERS. (Amsterbam) 1759. E. 64." In ber Sanbschrift stand bie blose Jahreszahl. Der verlagene Ort war ein Lappe ober Einfall, vielleicht des Druckers; wurbe aber bem Berfaffer gur Laft gelegt: weil felbft bie Viția und Peccata splendida ber Amanuensium in ben Leumund bes Autors zuweilen Einfluß haben. Perfius und Petron waren die erften classischen Quels ten, die ich mit Durft und Geschmad gelesen habe, ungeachtet ber unbarmherzigen Urtheile über bie trub. finnige Duntetheit bes einen, und fchmubige Leichtfertigkeit des andern: baher die Wahl des von eis nem Rachrichter im Reiche ber Gelehrsamkeit vers hammten, ihm zu langweiligen Motto. C. Bolten, ein Rachspiel Gokratischer Denkwürdigkeiten 2c. 2c. Altona (Kg6b.) 1761. S. 71. 8.

getragen von einem Liebhaber ber langen Weile. Mit einer doppelten Zuschrift an Riemand' und an 3ween

<sup>&</sup>quot;O curas bominum! o quantum est in rebus inane!

"nach Gefallen behandeln könne." Diese zu allgemeine Anmerkung des Herrn &... in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek (B. LXIII. St. 1. S. 107.) mag wohl im gemeldeten Fall treffender als ich es weiß gewesen senn.

Der Sofratische Denkwürdigkeiten. Schreisber machte sich das nicht weniger denkwürdige Interregnum in seinem Vaterlande zu Ruße, einigen Saalbaderepen herrschender Schriftskeller und Kunstrichter, die sich einbilden "zu wissen woran sie sich zu halten haben," zum Frommen solcher Leser, die noch immer darnach suchen, fragen und warten, andere Saalsbaderepen entgegen zu stellen; weil er mit einer eben so vermischten und zwendeutigen Lauen, als poetischem Sesüble historischer Wahrscheit, auch bisweilen auszusen mußte:

O! — —! — ! ut mihi saepe

Bilem, saepe Focum vestri movere

tumultus. Hor. 1. Ep. XX.

Statt bes phanaretischen 2) Hebstuhls nahm er zur Badwanne der Metakritik seine Zuslucht, und deckte diese Attische Scurrilität

<sup>2)</sup> Phanarete (ein Rame von etymologischer Bebeutung) hieß die Mutter des Sokrates und seiner maieutisschen Methode. Zeno nannte ihn Scurram Atticum, latino verbo utens, Cicero de Nat, Deor. III, 34.

mit einem Schurze seines späteren 3) Schooßdichters: — liberius si

Dixero quid, si forte iocosius, hoc mihi Juris Cum venia dabis. Insueunt PATER OPT JMUS.

——— der ein beliebter Wundarzt zu Konigsberg in Preußen war und den Volksnamen des Altstädeischen Baders 4) allen ehemals wohls feilen Ehrentiteln und noch wohlfeileren Aners bietungen derselben vorzog: weil Billigkeit ihm heiliger war, als Ruf, Gunst, und Gewinn. Billigkeit 5) die Seele seiner Pandlungen und

<sup>3)</sup> Horatius 1. Sat. IV. 103 — 105.

<sup>4)</sup> Das am Pregel und Kasbach gelegene höchstbaufals
lige Kammeren : Gebäude ber altstädtischen Babstube,
ist nach dem Verkause nunmehr in eine Del = und
Graupen = Riebeitage, das Gartchen und Lustbudchen
meiner Kindheit und Jugend in einen bequemen frenen
Durchgang von der Polzbrücke nach dem Mönchens
hose, aus der Altstadt in den Löbenicht und die
krumme Grube, verwandelt worden. Ich weiß dem
allgemeinen Geschwäse und schon aus der Ferne her,
in die weite Welt hinein, zielenden Beigesinger eis
nes politischen Mitlauters nichts besseres als die
genaueste Individualität und Personalität entgegen
zu sesen, mit einem

<sup>— — —</sup> quod petis HIC est;, ober: Hic niger est, HUNC — —

<sup>5)</sup> AEQUITAS est Rerum convenientia, quae in paribus causis paria iura desiderat.

Urtheile, machte selbige bescheiben und fandschaft, ohne Ansehung o) der Person, Gestalt und Form.

In demselben Jahr 59, nur etwas früher; hatte fich eine geschlossene Junung von Philossphen, die zugleich schöne Geister und wisige Röpfe waren, die epidemisch = polemische Sündstuth auch zu Ruse gemacht, einen gar einseitigen Briefwechsel, die neueste Litteratur betreffend, anzuzetteln, aus dessen fruchtbarer Asche die Augemeine Deutsche Bibliothet sehr hoch, groß und dick erwuchs, gleich jenem Baume mitten im Lande, den ein chaldaischer Selbstherrscher auf seiner Burg im nächtlichen Eraume sah. — Dan. IV. 2, 8.

Mit dieser Erklarung schließt sich bas IX. Kap. des I. Buches im Fragment eines Met. von Cicero de officies. Man vergleiche besselben Topic. §. 4. Nein seliger Bater wünschte sich öfters, bles beshalb ein Gelehrter zu seyn, um dieser seiner Lieblingspflicht ein Denkmal schreiben zu können, wovon ich den Keim in "Iwen Scherstein zur neuesten Deutschen Litteratur 1780," S. 12. I. i. 16 — 19, zu seinem Gesdächtrisse, sür irgend Einen Leser im Berborgenen sinstar omnium mihi!) gepflanzt habe.

Spach Maßgabe eines Golions, das Athenaus aufs behalten, und Ebert verdeutscht hat. S. De La Rauze Abhandlungen von den Liedern der alten Gries den in Fr. Hageborns sammtlichen poetlichen Werken, Th. III. S. 165,

Rur die erste Hälfte des schon angeführten des und sechzigsten Bandes hat auf meinem schmalen Pulte Plat, zur Unterlage dieser epistolischen Rachlese. Segen die güldene Regel deroischer Briessteller 7) habe ich mein Exoredium so weit, so weit hergeholt und versetze mich desso eilfertiger — ad eventum —

— in medias res Non secus ac notas.

Eine Anwandelung 8) der Sterblickfeit veranlaßte gegenwärtigen Abschluß meiner "grämlichen" Autorschaft, welche drep Jahr jünger
ist, als die erste Bekanntschaft und daraus entstandene Freundschaft mit einem Manne,
von dem ich hosste, daß Er, dem der Antritt
nicht verächtlich schien, auch das Ende meiner
Laufbahn überleben sollte; denn die günstigste
Ankündigung der Sokratischen Denkwürdigkeiten war, meines Wissens, von seiner Hand.
Bin ich dadurch sein Feind worden, daß ich

<sup>7)</sup> Sermo ad Pisones, 147 — 149.

Den 7. bes Christm, 1785. Behn Tage baranf, ben 17ten, legte ich die erste Hand an gegenwärtigeSchrift, cuius volut aegri somnia — Wem darf ich zumuthen, oder wem soll ich wünschen so viel lange Weile der Gebuld zum Lesen, als Gott mir zum Schreiben verschafft und gegeben hat!

nachher °) von ihm selbst "nicht anders geschrieden als gedacht habe ?" 1°) Ans seinem Munde und Derzen habe ich geredet, für ihn " gegen die seinem letzen Bekenntnisse zufolge "berpestete Freundin" und Buhlerin, welche sein und seines Leßings Leben verbittert, vielleicht verfürzt, und dennoch so viele blinde Bemunderer, Liebhaber und Anbeter hinter sich hat.

Holdselig und lieblich in ihrem Leben, find ke auch im Tode nicht geschieden, leichter wie die Adler und stärker denn die Löwen. Den eilsten Janner 86 —

— quem semper acerbum
Semper honoratum (sic DI voluistis)
habebo,

erfuhr ich die Rachricht seines mir am minden fen vermutheten Todes. Es dauerte mich, ihm

Schon in den Kreuzzügen der Philologen (Ageb.) 1762. und ihrer drenköpfigen Recension der Hamburg'schen Rachrichten, Sotting'schen Anzeigen und Berlin'schen Litteraturbriefe, 63. hiehergehören auch fünf hirtenbriefe das Schuldrama betreft fend. 63.

Diese "nicht unrichtige" Erklärung der Wahrheit in den Morgenstunden bekam gleich auf der andern Seite einen Scheidebeief, weil sie nicht frucht bar zu senn schein.

nicht von der Redlichkeit meiner Gefinnungerüberführt zu haben, und es hat mir Gewalt gefostet, jede Aeußerung derselben bis zur Ausfunft zu ersticken. Bon der andern Seite fallt es mir jest leichter, ohne Mitgefühl seiner Rranfung, mein eigentliches Ziel, die verpefter te Freundin und Meuchelmorderin eines D. Mendelsohn und Nathan 2., mit ihrem Bogenaus ihrem Köcher (o war es mit ihrer athletisch geballten Fauft oder auch parthisch leichter Ferfe!) zu verfolgen, und zugleich die Hausehre und Krone meines Vaterlandes an Preußens' Parasiten und Syfophanten zu rachen. Mit. allem respectu parentelae erfenne ich das von feinem Ronige und Richter verstoßene Judenthum für die leibliche Mutter des evangelischen Christenthums, so wie das romischwelsche Pabste thum für die leibliche Mutter des dentschen: Lutherthums, ohne deßhalb die Frepheit meis. nes Billigungs. Vermögens an ihren schwefferlichen 11) Ausartungen, Thorheiten und Gräueln zu verrathen und zu: verkaufen, wie Efan und bie Weifen gu Ebont. ....

In dem LXIII. Bande ber bickbesagten Bibliothek, (S. 20 — 44. Nr. 2 — 4 der ausführlichen Recensionen, welche den kurzen Rach-

<sup>11)</sup> Giéch. XXIII. XVI.

richten zum Vortrabe bienen), ift bas Gericht aber bren Prediger gehegt worden, die fich ju Wiberfachern bes Judischen Weltweisen aufgeworfen haben. Diese drenfache Recension bat den blasenden Mitlanter & jum unerforschlichen Monogramm ihres Fabrifanten, ber es jebem Decan einer Universität und Facultät zuborthut, Schriftsteller nach Gefallen zu behandeln ; dennoch ein viel zu junger Juchs und Fiblifte jur Beurtheilung eigener und frember Schrift. felleren zu senn scheint. Zwifchen einem Stadtund Dorf - Pfarrer hangt ein Prediger in der Buften, gleich bem ehernen Eppus Rebufthan, 12) ber eine Schlange vorftellte und feine war, an einem Pfahl allgemeiner Ochebelftatte · in der Mitte.

Ich kenne des Herrn Zollners Buch nur von außen nach der Breiocke des Titels, nehme aber stiefbrüderlichen Antheil an dem guten Namen eines Mannes, der schon mehr als Ein Lesebuch für alle Stände übersetzt und zusammen gelesen haben soll. Schwerlich kann es ein guter Beweis seiner "Geschicklichkeit und vortrefflichen Gesinnungen" seyn, über ein Buch zu schreiben, ohne den Berstand desselben erreicht, geschweige überholt zu haben,

<sup>14) 2.</sup> B. ber Kon. XVIII. 4.

Samann's Schriften VII. Ih.

sim Hohn und Spott der "wollkommunn Deutlichkeit in den einzelnen Gedanken, und des leichten lichtvollen Zusammenhanges in dem Bortschritte derselben;" wodurch beiderseitiges Urtheil desso unverantwoptlicher und verdächtiger wird.

Auch der Dorfprediger soll bereits ein verlorenes Paradies in flussiger allemannischer Arose, eine Sittenlehre ——

- pour les fous,

Pour les anges ot pour les diables des gelobten Sandes herausgegeben haben. Der Bertinische Recensent giebt aber den allsemeinen deutschen Lesern keinen Wink von der vorläußen Fruchtbarkeit des sadduckischen Der rodianers, dessen Freymuth alle pharischische und pythagorische Enthaltsamkeit zu Schanden macht, und, der ein protestantischer Seelenhirte einer Deerde seyn soll, die aus lauter Gadarenern, Meleagern, und Menippen 13 bestehen muß. Ein solches Meteor an dem Rirchenhimmel der Mark von Deutschland ist ausfallender als die Anekdotenkrämeren geheimer Tonsuren 14) in

Lib. VI. 9. 99. ex edit. Menag. p. 363, unb Marc. V. 1 — 17.

<sup>14)</sup> Vettii Epagathi Regiomonticotae (durch Censur und Correctur versubette) hierophan-

den bianen Fastis der alles aufkärenden Luna. Diana. Aber auch diese Sache "scheint" sinch einer anderweitigen theologico politischen Anmerkung Sisch, "sich unter Denkenden von allen Nationen einer Verflärung und Entfleidung zu nähern, die nur burch einige Schwiestigkeiten gehindert zu werden sich ein to weiche keine gänzliche verdachtige Dessung der Sesteine gänzliche verdachtige Dessung der Ses

tische Briefe Keipzig 75, über die Tralatitia ex Gentilismo in Religionem Christianum, welche pro loco von den Berfasser eines Freymauren. Lies des, der hierophant, gemustert wurden, sagten damals, wie das Uebel nach dahinnen war, vor der Thur und Nase lag, fast alles und vielleicht noch mehr, als was zwölf Jahre hernach bis zum Verdruß und Ectel ausposaunt worden ist. Vetthus Epagathus Lugdunensis start als advocatus Christianorum und Blutzeuge unter dem Romischen Kaiser Antos ninus Verus (Euseb, Hist, Eoles, L., V. c. 1.)

christiani Zachaei Telonarchae Prolegomenia über bies neueste Auslegung ber altesten Urtunde des menschichen Geschlechts in zwey Antwortschreis ben an Aposlonium Philosophum (Hamb.) 74. berührten auch dieses Phanomenon einer, in deroberen Luft waltenden Anomalie und Paranomie. Das erste Stück in Dacherii Spicileg, nach der Folios Ausgade 1713. hat den Titel: Consultationum Zachaei Christiani et Apollonii Philosophi Lid. III. welche Tillemont dem Evagrius zuschreibt, und war der zusällige Anlaß zur Ausschreift dieser 1½ Bogen in 4to.

Danken inlassen" — wie auch St. Paulus 2. Thes. 11. 3. — 12. geahndet zu haben scheint, nach der Weisheit die ihm gegeben war, schwer zu verstehende Dinge zu schreiben, 2. Petr. III. 15. 16.

3d habe mir Raum gemacht, auf den Nr. 3.
(S. 33. 37) aussührlich angezeigten — —

Pastorem Polyphemum — —

Monstrum horrendum, ingens, cui
lumen ademtum,

zu gelangen. Wit einem solchen Segner sich einzulassen (find abermal des Bertinischen Kunstrichters eigene Worte S. 35) wurde eben so gefährlich! als vergeblich? seyn. WIR getrauen UNS kann, UNS an die Beurtheilung! seiner Meynungen zu wagen!! Das geringse, was WIR zu beforgen hätten, wurde doch nur die Gefahr!!! seyn, den Verfasser nicht recht verstanden zu haben.

WIR, sagt die bewunderungswürdige Bescheidenheit des unendlich großen Mannes; benmt himmel, er sagt WIR 15). Mein fliegender Brief werde also flugs zum kriechenden, dem Sphraim eine Motte, dem Hause Juda eine Made. 16)

<sup>25)</sup> Minona ober die Angelsachsen. S. 106.

<sup>16) \$01.</sup> V. 12. - 17.

Die Lection eines Mecensenten ist kann Bemetheilung, höchkens Geschicklichkeit, was er hetesen hat, recht aufzusagen. Zeder Mensch ist, keaft der Antonomie reiner Vernunst, oder ihres guten Willens dielmehr, sein nächster Geseigeber und natürlicher Richter; folglich richtet jeder Schriftsteller sich selbst, auch ohne sein Bewustsenn, und zwar von Rechtswegen, durch sein eigen Werk, mit eigener Hand.

Um aber zu verstehn: Ti zizzantai, Was geschrieben steht, kommt es zuvörderst auf die Frage 17) an: IIOC araymarus; wie liesest du? Buchsabenmänner und ABEschüßen der Splitzerkritik, werden durch ihre vermessenen Krittelepen den versährten Despotismum der Berlinischen Schule eilender vereiteln, als ein Wurm jenes Schattengewächs, das in Einer Nacht ward, und in Einer Nacht verdarb. 18) Wahrheit ohne Frenheit ist ein vergrabener Schaf, eine verschlossene Quelle, ein verstegelter Born; 19) Frenheit aber ohne Wahrheitsliebe, unrecht Snt in eines Gottlosen Hause, ein seinsselliger gezinger Epha 20), der stupidessen Schalkheit und sublimessen Bosheit Pallium und Palladium.

<sup>17)</sup> Luc. X. 26.

<sup>18) 3</sup>on. IV. 6. 10.

<sup>19)</sup> Sehel. II. 12.

<sup>20)</sup> Wid. VI. 10.

Es ging baber bem blasenden Mitlanter mit der callida junctura, wie dem deshalb von ibm gerügten Zöllner mit ber ,,ungewohnten Bufammenstellung und Anwendung," welche bem judischen Weltweisen jum Berbienfte, bent Prediger in der Buffe gur Sunde gerechnet Diefer unmundige, arm am Geifte, mirb. hat so selten! so wenig! 21) von seinem Eignen geredet, 22) sein Schedium Lucilianae humilitatis über die Halfte aus dem Markischen Jerusalem wortlich, im verjüngten Maßstabe, ab und ausgeschrieben, Data aus den popularften Schriften der Bater und Bruder nach dem Fleische, mit Treue und Glauben, zu seinen Mittelbegriffen und Vordersagen an und aufgenommen. Geine abenthenerliche Belesenheit und musivischer 23) Wiß ist aus lauter Locis

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) — raro et perpauca — Her, I, Sat. IV. 18.

<sup>26) 365.</sup> VIII. 44.

equivoques, et qui néanmoins plaisent infiniment.
Ce sont les bons ouvrages à la mosaïque, et qui sont pour la plûpart des développements de polyëdres. On peut les comparer à un concert de musique, et ce ne sont qu'autant de compositions de parties. Dans cette espèce d'ouvrages chaque partie peut être partie principale, et tient à plusieurs touts différens, réguliers, et parfaits, et le mouvement le plus

communibus, Argumentationen, Speculationen, Ramelhaaren, Saderlumpen, Franfen und Fe-Ben bes beschnittenen, "Leibnigens, Roufeaus, und Xenophons" mit abergläubischer 24) Einfalt vebantischer Schwarmeren zusammengeflickt. Dennoch kann fich ber allgemeine Deutsche Bibliothefar nicht mehr befinnen, die meiften biefer Aussprüche widerholentlich bewundert und gerechtfertigt, fonbern scheint in ber Angft vorausgesetter Gefahr seine eigene Sppothese der callida innetura ausgeschwist zu haben, Die gleichwohl ben einzigen zureichenden Grund enthält, warum ihm jene Lemmata jest so neu und befremdend vorkammen und fo tief vor feinen Augen verborgen liegen, bis auf bas Minimum, welches er mit Dube und nicht ohne Beforgniß herausgebracht zu haben glaubt. --Gleich dem Rammerer der Königin Kandacesi der über alle ihre Schatkammern war, aber nicht verstand was er las, 25) befand sich auch ber Berlinische Runftrichtet in ber größten Ber-

imperceptible de l'oeil fait changer l'idée du tout, ce qui produit une richesse étonnante. Lettre sur la sculpture par M. Hemsterhuis le fils. Amsterdam 1769, 4, p. 39. Remarque (c.)

<sup>24)</sup> Amentis est superstitione praeceptorum contrà rationem causae trahi, Quintil, Lib. IV. cap. I.

<sup>25)</sup> Apostelgesch, VIII, 26 — 34.

legenheit, "die Maste mit dem Gesichte und das Gesicht mit der Maste zu verwechseln." und in dem aufgewärmten Mährchen des lächerlichen Aethiopiers sich selbst zu erkennen.

Ohne auf die reiche Bente agyptischer und punischer Beisheit, welche ber verewigte Dendelssohn mehr durch sein Billigungs. und Begehrungs . als Erfenntniß . Vermögen erwuchert hatte, irgend ein Eigenthumsrecht unter bem Titel eines theokratischen Plagiums ober typographischen Nachdrucks sich anzumaßen, borgte der Prediger, deffen DERR selbst einer lastbaren Eselin und ihres Fullens einft bedurfte, Gerathe und Gefaße zu einem ungewöhnlichen Aufzuge und Ausgange seiner verschmähten Untorschaft. Da er also fein Eigenthumerecht poransgesetzter Mennungen behauptete, so an-Berte er auch fein Entscheidungsrecht in den augenscheinlichften Collifionsfällen sattsamen Grunbes und Widerspruchs; sondern feine poetische Absicht war bloß, bas wenigste und geringfte dieser Collisionsfälle mit dem reinen Geifte ab. fracter Vernunft in einer funftlich finnlich vollkommenen Borstellung, ober in einer burch die Runft vorgestellten finnlichen Bollkommenheit 26)

Philosophische Schriften, zweiter Theil. II. Ueber die Hauptgrundsäse der schönen Künste und Wissensichaften. III. Ueber das Erhabene und Raive in den schönen Wissenschaften.

mit geseticher Pünctlickeit 27) nachtnahmen, welches kaum mit mehr Enargie und Energie geleistet werden konnte, als durch die buchsidelichen Bruchstücke des zermalmten Jernfalems und nach dem ästhetischen Musier des metae physischen Baumeisters, dessen Bunderbild (Auszers) und göttliches Genie nicht nur durch Schaumünzen, Aupferstiche, Brelocken und Jeremiaden, sondern auch durch Ppramiden und die seltensten Constellationen "zur Besörderung des Inten und Schönen" canonisier worden ist, und noch werden soll.

Jede Handlung ist anßer ihrer ursprünglichen und natürlichen, materiellen und mechanischen Bezeichnung noch mancherley formeller, sigür, licher, tropischer und typischer Bedentungen sähig, welche eben so wenig als des Handelnden Absichten und Gesinnungen "begucket und betastet" werden können; sondern, wie alle intellectuelle und moralische Eindrück, ohne sinnlichen Ausbruck, keiner Mitcheilung noch Fortpstanzung empfänglich sind. Folglich offenbaren oder verrathen sich die Absichten und Gesinnungen eines Schriftstellers, als die typische Bedeutung seiner Autorhandlung durch die Einkleidung und

Servitus (est enim certe servitus) ad certa se verba adstringendi, Quintil, Lib. VIII, cap. 3.

Characterifif ber Gedanten. Der funftrichter. liche Act des Recensenten bebt fich baber S. 33. mit einem Drakelspruche über meine Rleibung und Sprache an, welche bende Worter hier uneigentlich genommen werden muffen. In feinen und seiner Bruder Augen unterscheidet mich meine Kleidung so "kenntlich", daß selbige ihm mehr Ver Rleidung als Be kleidung zu senn scheint. Dieser "Subtilitat" zufolge besorge ich durch meine En t fleidung noch unfennt. licher zu werben, und den Meisten 28) (nicht Besten) noch weniger zu gefallen, so lange name fic der spezifische Unterschied schöner Ratur auf den Zuschnitt des Rocks oder auf die Mund. art des Modeschneiders ankommen, und ein tudisch welscher Masken - und Brillenhandel die Philosophos Acediosos des allgemeinen Deutschlandes und achtzehnten Jahrhunderts bubifc tauschen und ihre Staaten in Wuften 29) verwandeln wird.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) — quod plures faciunt — periculosissimum dabit praeceptum, non orationis modo, sed (quod majus est) vitae. Unde enim tantum boni, ut pluribus, quae recta sunt, placeant, Quintil. Lib. I. cap. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Civitas, cujus pax e subditorum inertia pendet, qui scilicet velut pecora ducuntur, ut tantum servire discant, rectius solitudo, quam civitas dici potest. Tractatus Politicus de Monarchia

Einiger in einem Fuber Den zerstrenten Nadeln halber, werden die Leser in den April geschickt oder um auch ", deuticher zu reden" auf das wenige verwiesen, was über längst vergessene und verwelkte Blätter Bouquets à la mode 30) und schon verwesete Feigenkör-

Cap. V- J. IV. in B. d. 8. opp. posth. p. 290. — ibid. eap. VL. J. IV. pag. 292. Si Servitium, barbaries et Solitudo Pax appellandasit, nihil hominibus Pace miserius! Man vergl. M. Mens belsohns Jerusalem, Abschn. 1.. S. 5. mit Golgatha S. 35.

30) Beylage zun Denkwürdigkeiten des sel. Sofrates von einem Seistlichen in Schwaben, Halle. 73. S. 47. &.

Rene Apologie des Buchstabens D., ober aus serorbentliche Betrachtungen über die Orthographie der Deutschen, von D. S. (Frkf. am Mann) 73.
S. 47. 8.

Des Ritters von Rosenkreus leste Willensmeys wung über den göttlichen und wenschlichen Arsprung der Sprache. Aus einer Carricatur Bilderschrift überset, von einem Handlanger des Hierophanten. Tempore et loco praelibatis. (Rgsb.) 72. S. 16. 8.

Schriftseller und Kunstrichter, geschilbert in Lebensgröße von einem Leser, der teine Lust hat, Kunstrichter und Schriftsteller zu werben. Nebst einigen Wahrheiten für den Herrn Verleger, der von nichts wußte. (Ageb.) 62. S. 16. 8.

Leser und Aunstrudter nach perspectivischem Unebenmaße. (Rgsb.) 62. S. 16. 8. be 31) in 333 Briefen und 63 Zwillingsbanden (die mir unbekannte Zahl der Anhänge nicht mit gerechnet) gewahrsagt siehn mag, ohne daß

Mancherlen und Etwas zur Bollingbrocke — herven — hunterschen Uebersehung, von einem Rescensenten trauriger Gestalt (der die Schreib, und Drucksehler des Uebersehers zusammen las.) hamb, 74. S. 18. 8. — Bersuch einer Sibylle über die Che. 75. S. 16. 8. —

Fragment einer apofryphischen Sibylle über apostalyptische Mysterien. 79. S. 30. 8.

Außer ein paar Stücken in einer hiefigen Wochenschrift: Daphne, 1750, habe ich an keiner einzigen periodischen Sammlung jemals Antheil nehmen können. Die ersten 30 Stücke der Königsbergischen gelehrten und politischen Beitung, welche sich mit dem 13ten Febr. 64 ausing, wurden von mir ausgesertigt. In den Jahren 67 — 80. habe ich zuweilen Recensionen und Beplagen geliefert, seitz dem keine Zeile.

31) 3weisel und Einfälle über eine vermischte Rachricht der allgemeinen deutschen Bibl. (B. XXIV. St. 1. S. 288 — 296) an Better Rabal.

Efuor di quel cespuglio oscuro e cieco
Fa di se bella ed improvisa mostra,
Come di selva o fuor d'ombroso speco
Diana in scena o Citherea si mostra,
El Christiano Poeta

(Marienwerder) 76. S. 24. gr. 4. Sollte bem jungsten Ueberseher bes Don Dwirotte bas schöne Beywort für Axiost, von Cervantes Meisterhand man weiß, wie diese entlegenen, verlorenen Winfe und Fingerzeige zur gezenwärtigen. Sache und Person eines Predigers in der Wüsten ge-

in dem Munde des recensirenden Pfarrers (Parte I. Lid. I. cap. IV.) etwa zu spanisch oder bispas rat vorgekommen seyn, daß er es ausbrackte und ausmärzte? Base Abigail machte diesen verlorenen Flüchtling zum Schildknappen ihrer Iweisel und Einfälle.

Celbstgespräch eines Aufors mit 45 Schollen (Mieten) 73. S. 15. 4. — An die Hexe su ... Hadmondor, (Fetf. am Matn) S. 11. 4.

Jest bin ich endlich mit dem vollständigen Castalog meiner bhotischen Schriftstelleren und Schwelsgeren — ab oug usque ad mula — sertig. Was ich geschrieden habe, kann ich nicht läugnen, sons dern will es lieber selbst bekennen, als der einzige rechtmäßige Zeuge dieser Wahrheit. Sie allein ist brauchbar zu Beurtheilung und Berbesserung geschehes ner Dinge und Thatsachen. Pabe ich aber beshald nöthig, auch mein eigner Ankläger und Richter zu senn über die Art wie ich geschrieden habe? — oder mich gar gegen die Bullen undekannter, versteckter Obern zu rechtssertigen, die in gleicher, wo nicht größerer Berbamms nis, ihrer, wie oft! besserer Brüder, Ankläger, Berstäumder und gebungene Banbiten sind? — —

Weil ohne Bersuche keine Talentz geprüft und ausgebildet, noch ihre Mängel und Gebrechen erkannt werden können, so ist die Bersuchung zu schreis ben, an sich eben so werig Beruf als Sunde. Ich habe meistens alieno ingonio und meo judicio gehören. Mit besto mehr Jug barf ich bem freywilligen Leser das sanstere Joch austegen, die

.

auch biesem einbeimischen baher Wahrsagergeiste und Rathgeber zu Gefallen aufhören. Malo desinere, quam deficere, plus consilio, quam stomacho indulgere ; meo marte someis gen, tein miser Piso fenn, tein Julius Secundus ober lächerlicher Martyrer bes guten Willens, es befger zu mgchen als ich kann 30 am. wenigsten habe ich Lust, burch Apologien alieni ingenii, ein brenmal feliger Sofrates zu werben, bon bem mein jungs fter Lehrer und Bormund wizig wahnt: Maluit vir, sapientissimus, quod superesset ex vita, si-, bi perire, quam quod praeterisset. Et quando ab hominihus sui temporis parum intelligebatur, posterovum se judiciis reservavit, brevi detrimento jam ultimae senectuiis acvum soculorum omnium consecutus, Quintil, Lib. XI. Cap. I. X, I. 3, VIII. 5. XII. 11. etc.

Ich beschließe baber meine Antor-Rolle mit ges genwärtiger Nachschrift über. Golgatha und Scheblim in i. Die Verklärung dieser zwey hiez roglyphen wied zugleich der dritten und letten Hauptfrage meiner ganzen Autorschaft und Absicht Genüge thun: Cui bono ich dem Cogewert einer langweiligen Schreibseligkeit, die leichte und sichere Ruhe eines weisern Stillschweigens disher aufgeospfert habe; forthin aber die letten Othemzüge meisner erschöpften Muse zum Genuße: und Beschluße eines erwünschten, gehosten und gewährten Zeperasbends, sammeln, und einweihen will, dem treu en Schöpfer in auten Werken. 1. Petr. IV. 19.

feit langen Wonaten auf weinem Pulte ruhende drenfältige Recension — ist sie doch klein und macht im Ganzen XII. Blätter aus! — als den Grundtert zu meinen Kandglossen, eigenhändig nachzuschlagen; weil kein Parallelismus ohne relative Vergleichung erkannt werden kann, jede Antwort und Austösung in den Bedingungen ihrer vorausgesetzten Frage oder Ausgabe gegründet, und nach dem vielseitigen Sinn eines Anotens auch die Entwickelung desselben erörtert werden muß-

Je ausmerksamer ich auf die vorherbestimmete Harmonie der theils gegebenen, theils genommenen Vordider in dem Schattenrisse meis wer Darstellung gewesen din, je mehr ich der Wahrheit in den Zeugnissen und Ueberlieserungen ihres Gerüchts (famam sequens 32) nach, gespürt, und mich bestrebt habe, in dem Gengesbilde ihrer Nachahmung (convenientia sidifingens) jede Mißhelligkeit zu mildern: desto empsindlicher mußten mir die vodde nach sene sene schlüssels vergrissen hat, ohne welf chen weder Thure noch Schlöß meiner fünf Bogen auf und zugemacht werden kann. Die Aufeschift derselben ist von einem Flacius Kule

<sup>32)</sup> Horat, ad Pisones.

bert auf allgemeiner Schäbelstätte Deutscher Rop, fe so vertheilt und so verstümmelt worden, daß keine Caur von dem doppelten Motto meiner Miniatur. Autorschaft und ihres corpusculi delicti übrig geblieben ist: sondern alles rein abe, rein abe, bis auf ihren Boden! Ps. CXXXVII, 7.

Ein Hamburgischer Nachrichter der Sofratischen Denkwürdigkeiten fand es zwar auch zu
kangweilig, die 2½ ersten Verse des Persius
abzuschreiben: doch war er so ehrlich, ihr Dasenn, ihre Quelle und einen zureichenden Grund
seiner Unterlassung anzuzeigen. Der Verlinsche
Bibliomastix aber hat sein "Kaustisches" Handwerk troß einem Beutelschneider und Frohnboten ausgeübt. Ich din also gleichsam ben den
Haaren gezogen, Niemand den Kundbaren
anzurusen, wie der starke Simson that und sich
bor seinem Ende an den Philistern rächte.

Ein Schriftsteller, ber in artis severae efkectus verliebt,

— — prius — more

Frugalitatis Lege palluit exacta — Petron. giebt dem Gewande seiner Bloke und Nothburft eine Pracision, daß keine Be — noch Berschneidung ohne Gewalt möglich ist. Ueberschrift seines Werkes ist zugleich Unterschrift seines Ramens, beides ein Abdruck des Siesgelringes am Gottessinger der schönen Ratur, welche alles aus einem Keime und Minimo

eines Senfforns jur Lebensgräße: entwickelt, alles wiederum in ben namlichen genetischen Topum jurucführt und verjüngt, burch bie Rrafte entgegengesester Elasticitat. Ein folder Sitel ift ein mifrofosmischer Saame, ein orphisches En, worin die Dufe Sezelt und Dutte für ihren Genius bereitet hat, ber aus feiner Gebärmutter herauskommt, wie ein Brautigam aus feiner Rammer, und fich frent wie ein helb zu laufen nach bem Ziel seines gefingelten Sinns, welcher auf Stirn und Rabel feiner Rolle geschrieben fieht, in einer Sprache, deren Schnur fortgeht bis ans Ende der Rede, daß alles von Licht und Warme durchbrungen wird.

Entspricht Inhalt und Valuta dem Titel, so wird aus dem a parte ante ausgestellten Wechesel und Schuldbriefe a parte post ein Quitt- brief und Beleg baar geleisteter Bezahlung; kurz, ein zwenschneidiges Instrument, das sich selbst legitimirt und liquidirt; eine Sphinx difrons, die am Eingange, in der Sesialt einer Blume und Bluthe, die Geschlechtsmerkmale der Autorschaft hervortreibt, und benm Ausgange in der Gestalt einer Frucht erscheint, welche außer der Fülle eigener Substanz, die Sülle neuer Generationen ähnlicher Gewächse und gleichartiger Systeme innigst verschließt und bewahrt.

Der som Weiser Jubert mit seinem cyltello Placiano verschnittene Titel meiner Ihaps sobie soll dennoch nicht sagen dürfen: Siehe, ich bin ein dürrer Baum! 33) gleich jenem im Evangelia, der kahle Blätter ohne Feigen trug, und vom Schlage eines Worts gerührt, dis auf die Wurzel verdorrte 34), oder seinem äschetischen Sbenbilde ähnlich, der mit Stamm, Nesten, Iweigen und Sprößlingen aus nichts als Kasern besteht, und den gesammten Jubegriff ontologischer Vorerkenntnis vollsommen kunlich macht.

Meinem: ersten Motto zufolge aus dem Busche der Wiederzahl XXXIII. 9, 10. nach der Mendelsschnschen Uebersetung, mußten Platon und Aristoteles, Moses und Nathan, Corydon und Thyrsis 35) (die am faulen Polze ihres Spstems gebundenen Metaphysiker!) schlechterdings aushören, in meinen Augen Gesetzeber und Retter zu seyn, und sich wie irrende Ritter auf fahlen Pferden zu brüsten. — Verblembung und Augenweide gemeiner Leser!

Zufolge meines andern Motto aus dem Propheten Jeremias XXIII. 15. nach ber altbäteri-

<sup>33)</sup> Sef. LVI, 3.

<sup>34)</sup> Matth. XXI. 18. 20. Mark. XI, 20.

<sup>35)</sup> Pope ein Metaphysiker! Danzig 55.

schen Kirchenübersetzung kam der Gallen innd Wermutgeschmack nicht von meiner Kelter, sond dern von den mit so allgemeinem Geschmack gelesenen Heerlingen Jerusalems —

Selbst unsere Feinde mögen Richter senn. Ihr Weinstock ist der Weinstock Sodams, Und von dem verderbten Gesilde Gomorrha. Ihre Beeren giftiger Art; Eiterträchtig ihre Trauben; Wuth der Ottern ist ihr Wein. 3-6)

Mit ungöttlicher 3<sup>†</sup>) Faust vergriff sich die alls gemeine deutsche Jesabel an beiden Siegeln der Weissaung und hielt sie für Bijoux indiscrets. Freylich waren es, in etymologischer und mystischer Bedeutung, die putissimi Testiculi meiner Autorschaft, der Achilles ihrer Austorität und Ueberzeugungsfraft. Denn aus was ser Macht hätte sonst wohl ein kleinlauter Prediger, der je und je nicht beredt (eloquens) 32)

Deuter. XXXII. 31 — 34. nach der Mendelssohne schen Uebersetzung. Nach dem Abelungischen Wörtere duche sind Eiter und Otter verwandte Wörter, denen der Wurzelbegriff des Gifts zum Grunde liegt.

<sup>37)</sup> Sef. LVIII, 4.

gewesen de, wagen konnen, mit einer schweren Aussprache und der Eloquenz einer schweren Bunge, ohne Beuer bes Golbschmiebes, noch Seife ber Bafder, 39) ben Größten unter allen, die von Weibern geboren find, 40) im Cliaseifer nachinspotten? Die enorme windige Loguacität babylonischer Pprgoteften zu reißen? und die Mauern einer punischen Palmsiadt im Monde, burch bas fille fanfte Sausen 4x) einer Perffage ohne Sturm und Erdbeben, obne Sall ber Posaunen und Feldgeschren, 42) in ben Staub zu Boden werfen? 43) Ein Mensch fann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom himmel, antwortete und fprach ber Täufer Johannes. 44) Gelbst diesen seinen Damen 45) empfing er, nicht erft ben einem Collistonsfalle der Beschneidung durch eine casuistifche 46) Entscheidung zwischen dem eiteln Ban-

<sup>39)</sup> Mal. III. 2.

<sup>40)</sup> Matth, XI. 11.

<sup>41) 1.</sup> B. ber Konige. XIX, 11. 12.

<sup>\*2) 3</sup>of. VI. 5.

<sup>43)</sup> Jes. XXV. 12.

<sup>44) 36</sup>h. III. 271

<sup>45)</sup> Euc. L 13. 58 63.

<sup>46)</sup> Ich mepne bie Homilie am Johannesseke in ber mobernsten Postille eines Weiste und Geschmackreichen Kirchenengels, welcher burch Purismen und Ibiotisa men der Sprache, und durch die ewigen Bartanten

det nach väterlicher Weise und Reuerungssucht, sondern schon vor der Empfängnis durch einen himmlischen Perold derselben. Nein, jede Analogie, sie sep ersonnen oder gefunden, beruht auf einer demissa coelo, quae formam loquendi dedit. 47) —

Moses und Jeremias, die wie zwey Oelbäume und zwo Fackeln vor der Schwelle meines Büchleins stunden, mußten aber ausgerottet und ausgelöscht werden, gleich jenen apokalyptischen (XI. 28.) Leichnamen auf der Sassen der großen Stadt die da heißt geistlich Sodom und Aegypten, da unser PERR gestreuzigt ist. — Rach einem solchen Frevel au der Bona mentula meiner Schriftselleren, hosse man mit der arte secreta ihrer capsula the-

und Launen seines Worterbuchs, Juhörer und Leser, alten und neuen Styls, wie die wohlbetagten Tletern mit ihren Rachbarn und Gefreunden zum Besten hat; weil der Superlativ des Alten und Rensen so oft coincidirt, der Positiv des Cuten und Bosen aber durch den Baum der Erkenntnis nur mit Gesahr ausgemittelt werden kann, Ist Alles gut und Richts verwerslich, Eins allein gut und nothwendig, beides aber ewige evangelische und apostolische Wahrheit; wie sieht es denn: mit der philosophischen und casusstischen Frage des Besten aus?

<sup>47)</sup> Quintil, Lib, I, Cap, VI,

cata bestarstinker fertig zu werden, indem man den grünen berben Pelz und die harte Schale für die Ruß ausgab, den eigentlichen Kern aber durch ein doppeltes Misverständniß zu verschrepen suchte.

Die jungste Aufschrift meiner Autorschaft ift zwar nunmehr redintegrirt und ergangt; unterbessen beruht noch ber Aufschluß ihrer Bedeueung auf bem problematischen Rathsel: warum ber jubifche Weltweife jum Jahnlein und Lamp. lein feiner zwenspannigen Schrift ben alten fleinen Ramen, 48) einer bofen schablichen, aufrührischen 49) und deßhalb zum andernmale unwiederbringlich zerfierten Stadt, aufgeftect hat? aks wenn er, wie in vem Mährchen vom ewigen Inden, die wirklich fortbaurende Effften; Jerusalems, nach ihrer langst bergangenen Zerstörung, ohne irgend einen platonischen Beweiß, oder, ohne ein ausdrückliches Autosepha-Zengniß, eine fünftige: periodifche. Wiedergeburt, Auferstehung und Wandelung Jerufalems, geglanbt, vorausgefest und im Sinne gehabt batte?

<sup>48)</sup> Semlers Unterhaltungen mit Herrn Lavater über bie frepe praktische Religion; auch über die Revision on der bisherigen Theologie. S. 18. 249, 393.

<sup>49)</sup> Esta IV. 12. 15. 19.

- Schört der Kopf des Little zu beiden Schultern und Hälften der Abschnitte, so liegt das Uebergewicht mit einer auffallenden Halsstarre ganz auf der Achsel des Judenthums. In welcher Connexion und Beziehung sieht denn Jeeusalem mit religiöser Macht?

- Es ift ein eben so außerordentlicher als mefentlicher Mangel bes gangen Buchs, daß es vemfelben an einer foulgerechten Erflatung bes Hauptvegriffes fehlt, den der lette Berlinifde Bolfianer 50) sich von religiöser Macht zusam. men gefest haben mag. Er scheint unter biefem, ihm so gelänsigen und bienstfertigen Runfe und : Araft - Sofungs - (oder and wohl unt Alletin Worte das iganze Richt - Nuvens thum, mit einem Worte altes begriffen ju has ben, was, neben und außerhalb, dem Judenthum irgend im Wege liegt: folgtich juvorderff, den Saamen Abrahams von der linken Dand, bie Beuer und Schwert Betigion ber rothen Jaden 32) und iftret bier Bucher; ferner die herrschende Drep- und Mehrgotteren fammtlicher driftlicher und beibnifcher Religionen (ben auserwählten Orden monadischer Theosophisten und

<sup>50)</sup> Dr. Buschings wöchentliche Rachrichten, Jahrg. XIV. St. 12. März 86. S. 94.

<sup>51)</sup> Luther in der Borrede auf die Offenbarung St. 300 hannes.

fosmopolitischer Pantheosophen 52) allein ausgenommen) —; endlich das ihm und Babel am
nächsten liegende "aus. dem Dinge, ecclesia,
nachher erst gewordene völlige Monstrum eines
einzigen transangustinischen Grundsapes" 53) —

Samaria wurde weit augemeffener, als Berufalem, der im Buche offenbarten und mit orbentlicher Soul - und Spracweisheit ausgespickten Theorie des Indenthums gewefen fenn. Die Samariter gingen in ihrer Unhanglichkeit an die mosaische Gesetzebung fo weit, daß fie fich baburch aller außerordentlicher Religions-Offenbarungen, die in den übrigen Nationalschriften des alten Séelrechts 54) enthalten find, beraubten, versuftig machten und zulest felbst nicht wußten, was sie anbeteten. 55) Dem Bundesgott seiner Bater batte dieses außerordentliche Colonifien Bolk seine Erlosung aus Aegypten zu verdanken, und die in ber Wiften verliehene Gefetgebung war eine bloße Vorbereitung auf den noch fünftigen Be-As des gleichfalls seinen Batern langst verheis Benen Landes. Wenn aber auch eine vernünf. tige Gesetzung, geschweige eine außeror-

<sup>52)</sup> und 53) S. Rote 48.

<sup>54) &</sup>quot;Ultima voluntas heißt's bey den Juristen." Lus thet von den legten Worten Davids.

<sup>55) 30</sup>h. IV. 22.

bentliche, ohne Religion bentbar und möglich ware: so waren bod', Opfer, Beschneibung und Die uraltefte Verkundigung eines Ochlangentreters durch die Stammbater schon längk Sberliefert, und tonnen eben fo wenig im ei gentlichen Verftanbe jur mofaischen Gefetgebung gezogen werben, als die fpatere Gefcicte Davids, seines Geschlechts und feiner Stadt mit allen außerordentlichen Religionsoffenbarungen und Bandesverbeifungen, welche feinem, gleichwie Abrahams Saamen, mit ber Feverlichteit eines göttlichen Eidschwures, wieber belentlich bestätigt und erweitert wurden, zu der außerordentlichen Gefehgebung geboren die in der Wäffen geschah. Die Juden abm ten aber and ihre Widersacher und Rebenbubler, die Samariter, in dem blinden Eigenfinn und Eifer nach, womit fie bis auf ben bentigen Tag die tofflicheren Benjagen ihrer jungften und letten Bater nach bem Rietiche berwerfen, benen bas menschliche Geschlecht ein neues Seelrecht (ben mahren Beift bes gotte lichen Bundes und Gesetes) zu verdanken bat. anftatt bes alten buchftablichen Syftems, weiches in einer irdischen, vergänglichen, an Beit und Ort gebundenen Gefetgebung teleftischer Gebräuche und Sitten bestand, und eben damals mit der politischen Defonomie und ganzen änßerlichen Verfaffung aufgeloset wurde, vie in eine: neue allgemeine Colonisten Gestate übersing. Eine abgeschmackte und abgöttische Sprachheiligkeit war aber, ben den Samaritern und Juden, der gemeinschaftliche Anlaß ihrer wiesachen: Güstde 56), womit sie sich von den lebendigen Quellen der göttlichen Rathschlüsse ausschlossen, und die durchlöcherten Eisternen und Legenden menschlichen Unfinns und Aberglaubens blindlings vorzogen.

. Dhugeachtet ber jubische Weltweise vie außers orbentlichen Religionsoffenbarungen in den Pfale men und Propheten gleichfalls verkannte, überfab, und: bon : benfelben michte wiffen wollte: sai borgte er both die Aufschrift feines Buchs andijenen bon den Samaritern verworfenen Mationalfdriften, und wurdigte fogar feiner Unsmerksandeit was von den Rindern dieses Wolfs bisher verschmabte Organon des neuen Geekrechts, aber ohne ben Geift und Schläss sel Davids. Er war also nicht im Stande, bie in diesen Urfunden offenbarten außerordenti licen Schicksate Jerusalems, ober die zeitlie den: Geschichts mahrheiten ber heiligen Stadt nach allen fieben Dimensionen ber Bergangenheit, Gegenwart, Bufunft, ber Lange, Breite, Sohe and Tiefe, in ihrent gangen Bus sammenhange sich anschaulich zu machen, und

<sup>56)</sup> Jer. II, 13.

den Unterschied des alten, zerstörten, irdissen, von dem nenen, verklarten, himmlischen Jerusalem deutlich zu erkennen und einzusehen.

Der stächtigste Leser kum fich schwerlich ber Beobachtung unthalten und erwehren, daß in ben hebräischen Offenbarungen über Jerusalem die schrecklichken Orohungen und herrlichsten Berheißungen durcheinander gehen, wie die Elevmente in der Sündsuth und die Saiten auf dem Psalter. Zu einem objectiven Begriff vierser heiligen Gottesstadt, die des HERRY Thron und des HERRY Herbeiten Bestüfficher Wahrsagermuth.

Durch die geschminkte Weitweisheit einer verpesteten Menschenfreundin ist die amserer Natur tief eingeprägte Liebe des Wunderdassen, und Spannader aller poetischen und historischen Krässe, in einem steptischen und kritischen Magkauben auer Wunder under Geheimnisse errschäfte. Eine gewaltthätige Entssetdung wirkz licher Gegenstände zu nachten Begriffen und bloß benkbaren Merkmalen, zu reinen Erschestungen und Phänomenen; eine willkurlicht, eigenmächtige Transsubstantiation abstracter Zeischen und Vormeln, ätherischer Theorien und Vistoren durch die Verklärung eines neuen künst ich eine Sensoriums; die bramatische

<sup>57)</sup> Jerem, III, 17. XIII. . 17.

Schöpfung, der Magnetismus und die speciosa dehing miracula einer täuschenden See, haben den genium soculi dergestalt desorganisset, daß er seiner zehn innern Sinne und äuserlichen Werkzeuge nicht mehr mächtig ist.

Auch die Religion und Majestat 5.8) des al ten, allfündig geweihten Namens verführte ei nen iconen Geist, beffen Auge, Bafe und Ganmen nach dem Preise eines popularen Schrift. Jerusalems lette Deimstellers lusiern war. fudung ift eine ber allerbemabrteften Begebenbeiten; die Grenzen ihrer Epochen unterscheiben fich in ber gangen Staats- und Rirchengeschichte, mit einer folden optischen Große und Rarheit, welche alle Jahrhunderte welfder Pfeudopropheten, zeitlicher Evangeliften mino-/ rum gentium und Chambellans du jour, in weichen Rleidern, ju Ammen = und Rindermabreben verbnufelt. Das einbelige Rengnis zeitverwandter Zuschauer und romischer Bollgieber biefes gottlichen Gerichts, und ber über Bernfalem ansgeleerten Bornfchaalen fowohl, als das weit größere, unbeweglich fortdauernbe

<sup>58)</sup> Sermo constat ratione, vestutate, autoritate, consuetudine. Rationem praestat praecipue Analogia, nonnunquam et Etymologia, Vetera maje stas quaedam, et ut sic dixerim, Religio commendat. Quintil. Lib, I. cap, VI.

Reichen und Wunder, eines brennenden under gebrten Busches 59), in den bis auf den beutigen Tag über die weite Belt vor jedermanns Angen zerkreuten Colonien der außerorbentie den Bolts . und Menfchenrace , find disiecti membra poetae, sprechende Salzsäusen von det Wahrheit und Gewißbeit ber in dem alten dr' difcen Schanthale einft offenbarten und langft erfüllten Strafgerichte, Sppothet und Burg-Schaft von bem bisher noch verflegelten Schaße der Snaden = und Segensverheißungen, womit himmel und Erbe schwanger geben - bag bie Erfüllung neuer, fünftiger, außerorbentlicher und transscendenter Offenbarungen zwar nicht begucket und betaftet, aber wenigftens burch einen Geruch ihrer Wahrscheinlichkeit anticipiet, and vermittelft eines wenen, reinen geiftlichen Senforiums geglaubt und gefaßt werben fann.

Um das topische und logische Bedürfnis eis nes objectiven Begriffs von Jerusalem schicklich zu bemänteln, war das Schatten - und Caschenspiel mit dem Rosenkranze subjectiver Ideens reihen, gleichsam das Surrogat eines mondskatigen Rachtwandlers 60), der genöthigt war,

<sup>59) 2.</sup> B. Most, III, 2,

Die in der sechsten Borlefung ber Morgenstunden enthaltene Theorie des Rachtwandelns ist auf den Idengang des Berfassers, und den Irrsal seiner philosophischen Methode, zurück gewälzt worden,

uach dem Underscheidungsgrunde seines privatipen und negativen Begriffs, den er von religidser Macht im Sinne behalten, und seiner anserordentlichen Theorie, die er über das Judenthum erdichtet und ergrübelt hatte, sich und seine leichtgläubigen Leser der rechten und linken Hand zu arientiren.

Satte ber vorlette Berlinische Wolffaner lieber auf dem oben berührten bicipiti Parnasso granmt; batten feine beschnittenen Lippen nicht ein scheues Grauen vor dem Rabbalisten-Brunnen einer heimlichen Weisheit gehabt; batte er nicht, wie der lufterne David 62), bas heue Wasser unter bem Thor ju Bethiehem für Blut angesehen : so wurde Jerusalem, gleich dem Monachen unferes Licht.a. und Lebenssp. Keins zwischen ben beiben Rebensonnen, mauerfest gestanden, und den Jrestern religiöfer Dacht sowohl als den Trabanten deffelben, gleich einer glucenben henne unter ihre Blugel bes Beils gelockt und gesammelt haben. Run aber wurde aus dem Titel ein Centaurus biformis, aus dem delphischen Drenfuß ein vierfüßiger Spllogismus, aus dem alten fleinen Ramen Berufalem, eine lächerliche Blebermans, ein

in ber Allgem, Litteratur=Zeitung. Jahr. 86. Nro. 7. S. 56.

<sup>61)</sup> Persius.

<sup>62)</sup> II, Sam. 23.

amphibologischer Zwitterbegriff jum Terminus major religiöser Wacht und zum minor des Judenthums, die geschlossene Rechnung und das Facit derselben, ein evidenter Beweis ihrer Unwahrheit und Nüßstimmung durch den domble emploi ihres Hauptpostens.

"Abarao wird bein haupt erheben" 63) diese einformige Rebensakt war in bem Mund de des durch Traume und ihre Deutung vers berrlichten Patriarchen eine eben fo zwenfardie ge Weiffagung, welche ben beiben Mit . und Staatsgefangenen bas ungleichste Loos, dent einen die Wiederherstellung feiner verlornen Wurde, dem andern hingegen das,schmählich ste Todesurtheil ankundigte. Rach Maßgabe eines völlig analogen Parallelismus im Buch faben und Doppelfinne, bezeichnet ber beitigen Stadt prophetischer Rame theils das eiferne Schickfal ihrer irbischen Bergangenheit, theils die Goldberge und Diamantenhugel eis ner långst erwunschten und erwarteten Bufunft, über die beiberseitigen respectiven Unterlagen und Segenstände des wiederfanenden Billigungs. Bermogens (laudator temporis acti) und gespaltenen Begehrungs Bermogens (avidusque futuri) 64)

<sup>63) 1</sup> B. Mos. XL. 13-19.

<sup>64)</sup> Hor, ad. Pison, 172, 3173.

Jernsalem schwebt also an der Beste des Litels in utraque specie einer sinstern und electrischen Wolke, aus welcher der puritanische Peld, wie ein epischer Dous ex machina, mit gestrornen Schneesocken gestägelter Redseligkeite gegen die ägyptische Macht stritt 63), und sein cornutamsaciem 66) in Stralen sosmopolitischen Briedens und dem schönken Morgenroth dämsmernder Sabbaths – und Jubelträume sär und über das abtrünnige Israel und die verstocke Juda 67) leuchten ließ mit einer ästhetischen Macht 68) auf dem Paupte, um der mimischen Engel wisten und ihrer geahndeten Wormundschaft.

Mit solchem Blendwerke dädalischer Sophisteren stahl der selige Mendelssohn das Herz und die Bewunderung der meisten Lefer; den übrigen war sein despotisches: "Du läugnest die Grundsäße, Bursche!" 69) eine zureichende Warnung, mit dem Anaben Absalom sänberlich zu sahren; weil allerdings Grundsäße und Mesterialien des un = und widerchristlichen Jerusalems in den Werkstätten und Waarenlagern der allere

<sup>65) 2</sup> B. Mof. XIV. 20, 25.

<sup>66)</sup> Exod. XXIV. 29. 35.

<sup>67)</sup> Jerem. III, 8, 11.

<sup>64) 1</sup> Kor. XI, 10.

<sup>69)</sup> Jerusalem, Abschnitt 11. 6. 13.

allerdriftlichken Dogmatifer, Dictatoren protestantischer Rirchen, neuen Styls, mit eben fo frecher Stirne feil lagen; als der Biebhandel, der Taubenfram und die Wechselbanf weis land das allen Wolfern bestimmte Bethaus in einer öffentlichen Deffe und Mordergrube entbeiligten. Den argften Betrug foielte aber ber Suche seinen eigenen und Rathans Freunden, den unenshaltsam flaffenden: Opurbunden des fatholischen Pabsthums und Jesuitismus. Weber der blinde schlafende homer alles mannischer Schabelstätte, noch seine Gefellen und Burfchen ließen es fich tranmen, baf binter dem ausgehängten Schilde bas bochke Ibeal und Capitolium des. welschen und romischen Solipfismus, die Universalmonarchie oder Republit ber Weltburger im eigentlichken Wortund Sachverstande, die Erfigeburt und Metrovolis trisormis Chimaerae, und der gange theor logico . politico . hppoceitische . Sanerteig-.eines , in den Eingeweiden grundverberbter Betur und Gesellschaft gabrenden Macchiavellismus und Jesuitismus mit der Arglift, und Allmacht des alten Keinen Gottes Eupido lanschte, und sein Spiel mit den Gusannenbrudern und Belialsfindern unfered erleuchteten Jahrhanderes trieb.

Den talmudischen Vorurtheilen der Weltund Schulweisheit zufolge mar das Phanomen religiöser Macht eine zufällige Ustriation.

beren Wirklichkeit keine andere Quelle batse, als den veranderlichen periodischen Billen einer unbefannten Dacht und ihrer eigen-Annigen Launen. Dem besten Willen und der reinen Vernunft des Judenthums allein geborte und gebührte ein vollfommenes, ausschließendes, in der Charta magna und pragmatischen Sanction der anßerordentlichen Gesetzebung gegrundetes, aus dem Berftande Gottes 70) unmittelbar und nothwendig fließendes ewiges und paradifiches Aprrecht und Prarogatio, nach Aehnlichfeit des erften alten Adams über Die Rische im Meer, über die Bogel unter bem Dimmel und über alles friechende Thier, als der rechtmäßige Universalerbe aller irdischen Ereatur und gesammter Producte, bis auf die primam materiam des feinften Urstoffs zu vergebren und zu verschlucken. Weil Abam II. ber edle einzige Menschensobn, zwar bom Beibe geboren, aber das Seenbild und fichtbare Gleichniff bes' allein anbetungswurdigen Geiftes, wie der gerechte Abel im Zwenkampfe, pon ben Gartnern, welche nicht wollten, bag biefer über fie herrschte, ermordet worden war, so berubte auf dem Berdienste biefer Beldenthat had volksommene Etbrecht des erledigten

<sup>70)</sup> Ibid, Abschn. 11: S. 32, 33.

Weinbergs. \*\*) Blieb nicht Theodor im Schulde thurme ein König von Corfica? — warum nicht and Jernsalem bie Saupt. und Mutterftadt aller gerftrenten Inseln und Colonien des ewig festen Judenthums? Der platonische Apologist besselben machte fich eben so wenig Gewiffen, einen alten fleinen Ramen über das Portal und die beiden Thorflügel seiner onu sand medifoquololide und indligalolide Trusschrift aufzuhängen und anzuschlagen, als ber romische Landpfleger Bedenken trug, bem allergrößten Uebertreter ber anßerorbentlichen Gesetzgebung seinen rechtmäßigen und ehrhaften Titel mit drey Jungen und Sprachen im Seiste der Wahrheit am mittelften Pfahl allgemeiner öffentlicher Schabelftatte ju verlautbaren, ju befräftigen und ju behaupten.

Wenigstens nichts Reues, wie der Verfasser abermal selbst in und por seinem Werke bezenget. 72) Weder Neues noch Alles, weder Warmes noch Kaltes, leider! für katadupische Virtuosen, deren Ohren durch die Sphärenharmonie in den unaufhörlichen zeitigen Rosmühlen des orthodoren Judenthums und katholischen Naturalissenthums geschlissen

<sup>71)</sup> Luc. XIX. 12—28. XX. 9—19. Preb. Eal. VII. 29. Ebr. L. 3. Joh. IV. 24.

<sup>74)</sup> Jerusalem, Abschn. II. S. 29. — 14(115.

und zugefricht find. Es ift demnach Zeit, bie Ucten einmal zu schließen mit einem lauen, schläuen:

All Jehd hat nun ein Enbe!

"Wer Augen hat, der sebe" — ben Spars ren eines pharisaischen Splitter- und Sitten. richters. "Wer Augen hat, der prufe" das Bunglein und Scheerlein eines sophistischen Munzinden, ber das verdienstliche Werk der Beschneidung an der Vorhaut religibser Macht mit uneigennüßiger Andacht verrichtet, auf Kofien der Kinder des Reichs und Landes, der dffentlichen Ehre und Wohlfahrt, in den Gaft. mahlen allerdristlichster welscher Lotto - Project. und Plusmacheren oben ansitt, und den Segen über die vollen Schläuche seines heiligen Das Selbsilob fleischlicher Magens spricht. Bernunftaugen ift eine hochft schabliche Fliege. Jene blinden Leiter, welche auch behaup. teten: Wir sind sehend 73), blieben verstockte Sowarmer und Liebhaber ihrer schwarzen Sinfterniß. Das Licht und Recht des Geiftes und Bergens liegt nicht im Geblute guter Willens. mennung, noch im reinen Sitth Des Buchfabens, noch im Conventionssuße menschengefallligen Bepfalls und Zengnisses: sondern das ift

<sup>73) 30</sup>h. K. 41.

ein Jude 74), ber inwendig verborgen, und deffen Lob and Gott ift; deffen Ueberzengung micht auf das leben der Todten 25); die ihre Codten ansftatteten, sondern auf Wort und Chat eines Mannes beruht, der, als ein Gett der: Lebendigen und nicht der Toden, als ein Argt ider Kranken und Schwachen, nicht der Gefunden und Starfen, eine algemeine Tinctur ber Unfterblichfeit gegen ben Stachel bes Cobes, nach einem Siege des Rechts und der Macht über das allgemeinste Raturgefes, und and dem Aase und Anochengerippe des Wargers und Defpoten Speife und Sufigfeit jum matrimentum spiritus hervorgebracht hat; damit Briebe auf Erben, burch die Wegwerfung einer bofen und ehebrechetischen Art, jum Wohle gefallen des gangen Menschengeschiechts, bie Weederaufnahme bes verlornen Sohns aber jum jungften Borfpiel ber herrlichften und schrede tichften Auferstehung, und die Wollendung des Wettalls zur Ehre in der Sohe hereitet werben founte.

Der natürliche Widersacher und Erbfeind ves Christenthums und neuen Kirchenrechts liegt

<sup>74)</sup> Róm. II. 29. XI. 15.

<sup>75)</sup> Immo vero ii vivunt, qui ex corporam vinculis, tanquam e carcere evolaverunt; vestra vero, quae dicitur vita, mors est, Cic. Somu. Scipionis.

nunmehrn entblöfft und entferft. Die Tie fem des drentopfigen Titels jur zwenspannigen Trut. und Schutschrift find bem Erfenntnigeermogen des Lesers anfgebeckt; die Lästerungen und Lie gen ber Schule, Die fich ben Damen bes Itebenthums und den Ruhm einer außerorbentliden Gesetgebung anmaßt, burch einen unaufhörlichen zeitigen Ratur = und Creaturdienff, ans längst gewesenen Königsmördern und tyrannischen Stlaven, sich zu Eroberern eines Roranifden himmelreichs und rabbinifden Jerufalems traumt; ber Thron und Stuhl bes Chiers, das gewesen ist, nicht ift, wiewohl es fein Dafenn beweist; bas Geheimniß bes geifelichen, apokalpptischen Ramens, fatt bes auf ber Zinne bes Buchs ausgehängten Schilbes, find entflegelt und offenbart, burch bie Claviculam III Terminorum, and welchen die Aufschrift des jungften Judisch - Babelschen Wolfianers zusammengesett ift. Mein metafritisches Paradigma schließt fic nun noch mit einer kleinen Bitte und Warnung an sämmtliche accredicirte Thorschreiber und Befeher allgemeiner allemannischer Litteratur, die Declarationen und blegernen Stempel ihrer Buchftabenmanner auf den Rubrifen der zu Markt geführten Mannfacturen, mit wachenden, nicht bewaffneten Augen zu verificiren, nup. selbige nicht bloß nach dem herkommen und

Schlendrian des edein Donats zu berichtigen. Eine gewaltige, aber nicht gewaltsame 76) Kristle, wie der Schriftgelehrten ihre, eine volle, aber nicht eigenmächtige hypofritische Gesehlicheteit gehört zu den Bedürsnissen unserer durch Unenthaltsamfeit erschöpften Preßfrenheit. Warm erschien erst in der Vorrede zur zweiten Ansgabe des zu seiner Zeit eine kurze Weile dewunderten Dephästions, das Gespenst eines ägyptischen Mönchs oder Priesters, ohne das geringste Wahrzeichen einer Urfunde, noch eines logischen Mittelbegriffs zwischen einem so homonymen 27) Namen und dem Juhalte des

<sup>76)</sup> Vim appellant, quae est potius violentia. Quintil. Lib. II. cap. XII.

J. A. Fabricii Bibl, graec, Tom, II. Lib, I. Cap. XX. §. 19. De Hephaestione et Vettiis. Tom. VII. Lib. IV. Cap. VII. §. 10. De Hephaestione Alexandrino et aliis, quibus addendus Sophistae Juliani discipulus Hephaestio Coquus (m [X Buche ber Berwanblungen bes Apulejus. Nomen est coquo accommodatum, sagt Beroalbus. Die genaue Berbinbung ber ars culinaria mit ber religiblen Macht ist aus bem Fragmente eines Briefes ber Olympias an Alexander ben Großen, und eines Gebichts zu ersehn, in welchem ein Meister Roel über die Ratur ber Dinge philosophirt und ben Geist seiner schönen Kunst mit ben Eleusinischen Geheimnissen vergleicht. Athen. Deipnosoph; Lib. XIV. cap. XXII. XXIII,

Buchs ober ber eigenklichen Abschit des Berfassers? Gleichwohl geruhte der Berlinische
Strado alsbald viesen unbewährten Umstand
in seinen wöchentlichen Rachrichten nachzubeten. Vielleicht hatte diese Masse nichts weiter im hinterhalte, als die hirnlose Ideenasseciation und einen fortgesetzen Familienscherz
zum Ramen des Alexanders von Adlersheim, und seiner Apologie des FreymanzerOrdens.

In dem erften Abschnitte Jerusalems wird Die Frage religiofer Eibe nicht blos berührt, fonbern vornehmlich der Episcopalfirche in Großbrittanien zum Nachtheil alles, was zn den Alten gesagt ift 78) ventilirt, und in ihr Gewiffen, wie in einen glubenben Bactofen geschoben; unterdessen bas ansdrückliche Berbot des Bergpredigers. allerdings nicht ben Jerusalem ju fcworen, noch ihren Namen jum Bluden, Zaubern, Lugen und Trugen zu migbrauden, meines Wiffens feinem einzigen ber Recenfenten und Interessenten des bon ihnen verewigten Mendelssohns eingefallen ift, und ohngeachtet ber Grund Diefes angerorbentlichen Berbots bereits im acht und vierzigften ber Pfalme offenbart und geschrieben fieht: denn fie ift eines großen Königs Stabt.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Matth. V. 33 — 35.

Diefem Ronige, deffen Rame wie fein Ruhm, groß und unbekannt ift, 79) ergoß fic ber fleine Bach meiner Autorschaft, berachtet, wie das Waffer zu Siloah, das stille geht. 80) Runftrichterlicher Ernft verfolgte den butren Daim, und jedes fliegende Blatt 21) meiner Dufe; weil der durre Salm mit den Rindlein, die am Markte figen, spielend pfiff und bas fliegende Blatt taumelte und fcwindelte bom Ibeal eines Ronigs, ber mit ber größten Sanft. muth und Demuth bes herzens von fich rubmen fonnte: Die ift mehr benn Salomo! 82) Wie ein lieber Buhle mit dem Ramen seines lieben Buhlen bas willige Eco ermudet, und keinen jungen Baum des Gartens noch Balbes mit ben Schriftzügen und Mablzeiden des Markinnigen Ramens verschont: fo war Das Gedachtnis des Ochonfen unter ben Denschenkindern mitten unter den Feinden des Ronige eine ausgeschüttete Dagbalenen - Salbe, und floß wie der tokliche Balfam vom Saupt Aarous hinab in feinen gangen Bart, hinab in fein Rkid. Das haus Simonis Des Ausfähigen in Bethanien ward voll vom Geruche der evangen-

::

<sup>79)</sup> Siob. XXXVI, 26.

<sup>80) 3</sup>ef. VIII. 6.

<sup>21)</sup> Siob. XIII. 25.

<sup>12)</sup> Matte, XI, 16.

schen Salbung; einige barmherzige Brüder und Runftrichter aber waren unwillig über den Unrath, und hatten ihre Nase nur vom Leichensgeruche voll. **L**)

Ein seines Lied, bessen Gegenstand nicht das herz, sondern der Griffel eines guten Schreisbers dichten muß! Weil der Kopf immer verzist, und die Linke nie recht weiß was die Rechste pflügt und malt, so wirken träumende Bilzber und Gefühle im Schlummer der Besonnensheit. — Meine Zunge musse an meinem Ganzmen steben, und diese drep Finger verdorren, ihrem Gänsefiel ähnlicher als eine Menschenshand, die weder genese noch wieder zu mir komme.

Siebt es Opermaschinen von Schriftkellern, Insecten die klüger sind als die Weisen 85), die Spsteme wie die Spinnen und Theorien wie Bogelnester bauen, amsge Bienenschwärme, die für den Geschmack des Publicums und desselben Aufklärung mit einer automatischen Industrie arbeiten, welche die Rachahmung menschlicher Vernunst und Aunst übertrisst, sp habe ich nie gewäuscht, mit der Ehre sol-

e3) Pf. CXXXIII. 3. Watth. XXIV. 6. 8. 30h. XII.

<sup>34)</sup> Pl. XLV. CXXXVII. 1 B. der Könige, XIII. 4-6.

<sup>85)</sup> Spr. Sal, XXX, 24. Siob XXVII. 18.

der verklarten Delgsten überkleidet zu werden, wert nach ihren Lorbeeren, Kräuzen und Hören wern gezielt für meinen fahlen Scheitel.

Dab ich mir grauen laffen vor der großen Wenge, oder hat mich die Berachtung der Freundschaft abgeschreckt 86)? Dabe ich meine Schalkheit und die Scham meiner Bloke mit Feigenblättern gedeckt, oder die Missethat meiner dren Schreibsedern verheimticht? Richt aus vorgesaster Bewunderung, sondern mit überlegtem Rachspott habe ich den bunten langen Schweif und Schmuck des associschen graculus 87) angelegt. Ich habe nicht nur eine Beichte von allem, was ich se schrieb, sondern auch das Gesläde meines künftigen Stillschweigens auf Zeislebens bereits abgelegt. Gessare, han celare volul, 48)

Wohn aber nun noch dieser lette Aym ein nes Symnosophisten? Wird meine Schweißtaufe köer ben Todeen nicht eine andere von lebendigen Hagelseinen und Pechfackeln nach sich ziehn? Werde ich abermal mit einem naan nawayader uni naradensir. 89) davon kommen?

<sup>86)</sup> Siob XXXI, 33. 34.

er) — contempens sues Famoso se pavonum immiseuit gregi. Phadr. Lib. I. Tab. III.

<sup>28)</sup> Das Gegentheit, sagt Cicero von seinem Landsmann Barro, gleich im Ansange der Quaest. Acad.

<sup>89)</sup> Isotrates im Eingange seines Panegyritus.

schon Salbung; einige barmherzige Brüber und Runftrichter aber waren unwillig über ben Unrath, und hatten ihre Nase nur vom Leichensgeruche voll.

Ein seines Lied, dessen Gegenstand nicht das Derz, sondern der Griffel eines guten Schreisbers dichten muß! Weil der Kopf immer verzist, und die Linke nie recht weiß was die Rechete pflügt und malt, so wirken träumende Bilder und Gefühle im Schummer der Besonnender. — Meine Zunge musse an meinem Gaummen keit. — Meine Zunge musse an meinem Gaummen kleben, und diese drep Finger verdorren, ihrem Gänsefiel ähnlicher als eine Menschend hand, die weder genese noch wieder zu mir komme.

Siebt es Opermaschinen von Schriftstellern, Insecten die klüger sind als die Weisen 85), die Spsteme wie die Spinnen und Theorien wie Bögelnester bauen, amsge Vienenschwärme, die für den Geschmack des Publicums und desselben Aufklärung mit einer automatischen Industrie arbeiten, welche die Rachahmung menschlicher Vernunft und Aunst übertrifft, sp habe ich nie gewäuscht, mit der Ehre sol-

<sup>83)</sup> Pf. CXXXIII. 3. Watth. XXIV. 6. 8. 30h. XII.

<sup>24)</sup> Ps. XLV. CXXXVII. 1 B. ber Könige. XIII.

<sup>4 - 6.</sup> 

<sup>85)</sup> Spr. Sal. XXX, 24. Siob XXVII, 18.

einigt nicht Berlin den Ruhm des deutschein Athens und Sparta, und sind die Preußen nicht unmändige Barbaren in den Augen der allgemeinen Demagogen ihres Jahehunderts? Wird der König der Juden nicht eben so verb kannt und erniedrigt, als der König der Preußen ken dem römischen Hose fremde und seiner höchsten Wärde entblößt geblieben ist?

Solgatha war der lette Triumph ber aufterordentlichen Gesetzgebung über ben Gesetzgebung über ben Gesetzgebung über ben Gesetzgebung über ben Gesetzgeben geber selbst, und sein auf biesem Hägel gespflanztes Hoh ves Krenzes ift das Panier des Christenthums.

Im Worte. Scheblimini aber liegt bie Engend und Rraft bes einzigen über alle Ramen erhöhten Ramens (außer welchem fein Deil und Seligfeit für bas menfchliche Geschlecht weder gefucht noch gefunden werden fann,) der verborgene Schap aller außerore benttichen Gefetgebungen und mythologischen Religions - Offenbarungen, die topliche Berle zwischen den beiben Ansterschalen des Judenthums und heidenthums; das Geheimnis ib ver naturlichen Dekonomie und elementarischen Gleichförmigfeit, ber einzige Schluffel des vom unfichtbaren: Richts durch alle Aeonen bes ben Sinnen allgegenwärtigen Weltans bis jur Auflösung desselben fich selbst entwickelnden, vollendenden, in Geiff und Wahrheit verklarenden

Marten nicht zwen Donnerfinder. Don-einem berlinischen Derolde für Menchelmorber des verewigten indischen Weltweisen ausgeschrieen? Dat sich nicht ein fanatischer und enthusiaftischen Jesus Sirach erfrecht, feine nich beren Unsprüche auf diesen verdienstlichen Rand 3p entlarouns speil die blasenden Mitlauter den Polksstimme eben so stark in ihrer barmben sigen Toleranz mit den Gefinnungen eines Jesus 91) Barrabas sympathistren, als ihre stresge Sandlungs -Gerechtigfeit mit den gottlichen Gerichten über unfculdige Razarener wetteifert. Gefest also, ich batte an diefem fliegenden Briefe so viele Winter = und Sommermonate unter Leibes - und Gemuths - Schwachbeiten vergeblich gearbeitet, meine Rraft umfonft und unnüblich zugebracht, so verdient doch das Thema meiner letten Autorschaft, and ihne gegenwärtige Schlufrede einen weit größern Aufwend meiner nach übrigen kurzen Lebenszett, als: ein alter Sophist und zugleich Gegner falsch bes rühmter Aunst, an der Lobschrift seines Botexlands aufgeopfert haben fou. 22) ---

<sup>90)</sup> Marc. III. 17.

<sup>92)</sup> Rach einigen wenigen Handschiften des Matth. XXVI. 16. 17.

<sup>92)</sup> Cinnae Smyrnem novem annis accepimus scriptam; et l'anegyricum Isecratis, qui parcissime, decem annis dicunt claboratum. Quintil. Lib. X, c, 4.

einigt nicht Berien den Ruhm bes deutschen Athens und Sparta, und sind die Preußen nicht unmändige Barbaren in den Augen ver allgemeinen Demagogen ihres Juhehunderts? Wird der König der Juden nicht eben so vers kannt und erniedrigt, als der König der Preus ken dem römischen Hose fremde und seiner höchsten Würde entblößt geblieben ist?

Svigatha war der lette Triumph ber aufterordentichen Gesetzebung über ben Gesetzeben geber selbst, und sein auf diesem Hügel gespflanztes Holz ves Krenzes ist das Panier des Christenthums.

Im Worte Scheblimini aber liegt bie Engend und Kraft des einzigen über alle Ramen erhöhten Ramens (außer welchem fein Deil und Seligfeit für bas menfchliche Geschlecht weder gesucht noch gefunden werden fann,) der verborgene Schaß aller außerors bentitchen Gefetgebungen und mythologischen Religions - Offenbarungen, die topliche Perle zwischen den beiben Austerschalen des Judenthums und Seidenthums; das Geheimnis ibi ver natürlichen Dekonomie und elementarischen Gleichformigfeit, ber einzige Schluffel des vom unfichtbaren Richts durch alle Aeonen bes ben Sinnen allgegenwärtigen Weltatts bis zur Auflösung desselben fich selbst entwickelnden, vol= lendenden, in Seift und Wahrheit verklärenden

Problems und Räthstis. Seher, Epopten und Zeugen der Leiden und hernach gefolgten Herrichteit <sup>3</sup>) wurden zu allen Rationen und Ereaturen ausgerüstet und ausgefandt mit per überischen glichen edangelischen Predigt: NIR Referentlichen edangelischen Predigt: NIR Richten und auf der Erde; — mit dem königlichen Worte der Verheißung: Siehe, Ich din ben euch alle Tage bis an der Weite Ende.

Rach einer posibumen Uebersehung des humdert und zehnten Psaims wird die genaue Beziehung meines Scheblimini zu der Aufschrift
des Mendelsschnschen Jerusalems noch einleuchtender, und ich hätte mich schwerlich bei dem
Schutte und Staube einer zersiörten Stadt
kaum so lange verweilt, wenn ich zeitiger
gewußt hätte, daß der alte kleine Rame Jerusalem, vermöge einer gewähnlichen chaldäischphilosophischen Sprachverwirrung, die rechte
Dand des unaussprechlichen Rameus
Jehova ausdrücklich bedeutete.

Luther, der dentsche Elias und Ernenerer des durch das Messen und Mänsim-Gewand der babylonischen Baal entstellten Christensthums, gab daher mit sofratischer kanne dem Schutzeiste seiner verjährten Reformation den

<sup>93) 2</sup> Petr. I. 11. 16. Man vergleiche hiemit ben pasthetischen Rachbruck womit ber apokalyptische Evansgelist und Apostel seine erste erhabne Spistel ansängt.

fabbaliftischen Ramen Scheblimini ?4), welden ich mir bloß beshalb. anmaßte und neben Golgatha stellte, um die einsam weinende Rabel irgend eines driftlich - protestantischen Lefers in ber Buffen mit ber fymbolifchen Berwandtschaft ber irbischen Dornen = und himmlischen Sternenfrone, und dem freuzweis ausgemittelten Verhältniffe der tiefften Erniedrigung und erhabenften Erhohung beiber entgegengeseten Raturen ju troften: unterbeffen ber Ismael einer Wolffanischen Duse mit der Dieroglyphe einer alten Stadt und ihrer beimliden Unsprüche auf ein priapisches parabififdes himmelreich die Berfdnittenen ber Ottomannischen Pforte durch aufgewärmte Dabrchen und dramatische Fundlein 95) auf feine Seite gebracht batte.

<sup>94)</sup> M. Paul Christian Hilscher von Dr. M. Luthert vermeinten Spiritu samiliari, ober bessen sogenannstem Scheklimini, worauf er sich nicht anders als auf Gott im Himmel selbst verlassen; auch von demselbigen zu der in der Augsburgischen Consession enthaltenen evangelischen Wahrheit gar sonderlich ausgerüstet und beschützt worden, zu erbaulicher Betrachtung des herrlichen Vortheils aus dem Sieben Christi zur Rechten Gottes. Dresden. 730. 8.

<sup>95) —</sup> minimis etiam inventiunculis gaudent, quae exoussae risum habent, inventae facie ingenii blandiuntur. Quinctil, VIII, 5.

Golgatha und Scheblimini waren also reine Schettenbilber bes Chriftenthums und 2m therthums, ihres gemeinschaftlich von Bater und: Sohn, Mutter und Cochter ausgebenden, einfachen, aber an Gaben mannigfaltigen Seiftes, welche wie ber Cherubim ju beiden Enden des Gnadenftuhls das verborgene Zeugniß meiner Autorschaft und ihrer Bundeslade bebeckten por ben Angen ber Samariter, ber Philifter, und bes tollen Pobels ju Sichem.

3ch weiß nicht, wie die beiden Gegenftande, die meine geheime Antorschaft über ein Biertel Jahrhundert im Schilde geführt, Chriften. thum and Entherthum, durch den Zauberfab der Modegottin in eine Delena verjungt worden, um die fich Trojaner und Griechen fatbalgen, weil die Collectionamen der Ratholifen und Jesuiten, der intoleranten Schweis ger und religiöfen Gottschedianer und Rlogianer bem Sprachgebrauch ber modernen Gefetgeber und Tyraunen bes Geschmacks nicht bebagen. -

# Briefe

von 1784 bis 1788.

. \_\_.... • • • ;

#### 332. Xn 3. g. Bartinod.

Königsberg ben 14ten Marz 1784.

Derzlich geliebtester Freund, Des alten lieben Jacobi Schwanengesang über Menbelssohns Berusalem hat mich auch begeistert, zwen bis dren Bogen zusammenzubringen, die ich auch herglich gern gedruckt feben wollte, und gegen Ihre Ankunft fertig halten möchte: Golgatha und Scheblimini. Bon einem Prebiger in der Bufte. Diese Bogen find mir fehr fauer geworden und möchten es noch wer-Wenn Sie fich damit befassen wollen, entweder selbige zu verlegen oder unterzubringen, - vielleicht am sichersten in der Schweit, denn Sie kennen meine angstliche Borsicht, nicht sowohl für mich selbst, als für Andere. Aber eine gute Portion von Exemplarien bestelle ich mir zum voraus, um mit meiner Zieschen - Wurft gegen die Schinken meiner Freunde werfen zu können. Doch erst muß der Bisch im Reg senn, und darnach von der Theilung die Rede.

— Die goldene Medaille, welche dem Prof. Kant vorigen Mittwoch überreicht worden, hat das Jahr seiner Seburt 23 statt 24, und einige Kleinigkeiten mehr, die seine Frende über die ihm erzeigte Ehre gedämpst.

## 333. In herber.

Königsberg ben 2ten Mai 1784.

Sountage, der mir lieber geworden, seitdemt er mir meine alteste Tochter gebracht, kam Ihr Brief und einer von Reichardt an. Run, der das Leben giebt, wird auch alles, was dazu gehört, uns schenken, und Erndte wird auch erfolgen zu seiner Zeit, wenn gleich die Sichel eben so müde macht, und zuweilen mehr Schweiß ausprest, als der Pflug. Gott wird für Keller und Tenne/sorgen, den Mühseligen zu erquicken.

Ihr Wunsch ist erfüllt. Meine dren Bogen Golgatha und Scheblimini gehen mit
der morgenden Post ab. Ich habe das ganze
Jahr daran gearbeitet, und ich glaube über
ein Buch Papier verschmiert, immer gegen Verstopfung und Durch fall der Gedanken und
des Styls zu kämpfen gehabt; wurde endlich
überdrüssig, die letzte Hälfte auszuglätten und
zu vollenden.

Sartknoch hat mir den Titel Ihrer Schrift mitgetheilt, ich weiß aber nichts mehr davon, als Ideen, und ich glaube, daß Mendelssohn den Gelegenheit seines verewigten Freundes Lessing auf Sie gezielt. Wie er meinen Ausfall aufnehmen wird, mag die Zeit lehren. Ihr fren muthiges Urtheil wurde mir sehr wohlthätig senn, wie ich mir überhaupt einen Gegner wünschte, der mich faßte, und mich nöthigte, den Waizen zu sichten, und mich selbst über Manches besser zu erklären.

Bon thorichtem Antorwesen, wie Sie es gut nennen, herzensfreund, genug! Gott wolle Frühling und Arzney an meiner verehrungswürdigen Frau Gevatterin gedeihen lassen, und Ihnen auch nach verrichteter Arbeit Ruhe und etwas besseres als Antor = Ruhm und Runkrichter Beyfall schenken — andactige, erkenntliche, zufriedene, erbaute Lesser; denn über den sympathetischen Einstuß des Geistes und die süßen Eindrücke dieses Gefühls geht nichts. Er verhält sich zur Frauenliebe, wie der sanste stille Wondschein zum urit sulgore suo der schwilen Sonne.

Eben erhalte einen Brief von Dr. Lindner aus Wien, dessen langes Stillschweigen alle seine Freunde besorgt gemacht hat. Es ist eine Einlage an die alte Mutter. Dus mich also anziehen, um der armen, verlassenen Wittwe eine Frende zu machen. So spielt der Lauf der Dinge mit allem meinem Vornehmen. Ich bachte mich heute nicht von dem Großvater. sinhle zu rühren, und hatte Ihnen den ganzen Tag zugedacht. Immer ein anderes Intermezzo für die Fabel jedes Tages und seinen Plan.

Run, Gott lasse Gesundheit, Ruhe und Grende in Ihrem ganzen Sause grünen und blühen. Ich kusse Ihrer trenen Gehülfin die Sande, und umarme Sie unter tausend Wünschen für Pathchen und Geschwister.

# 334. An J. F. Hartinoch.

Ronigsberg ben 3ten Dat 1784.

Liebster Freund Hartknoch, Gott gebe, daß Sie gesund und wohlbehalten das Ziel erreichen und eine gute Messe machen, und auf den Miswachs des vorigen Jahres ein deko reicheres folgen möge! Hieben das Manuscript. So gern ich es mit Ihnen gedruckt sehen möchte, so dern ich Sie doch, auf Ihre Sicher heit zu sehen, und im Nothfall es in der Schweiz zu sehen, und im Nothfall es in der Schweiz zu besorgen, wohin ich meine Zustucht genommen haben wurde, wenn ich, wie ich besorgte, Sie hier nicht gesehen hätte. Die Foois Gelder haben, wie natürlich, meinem Pegaso manchen Sporn gegeben. Sapienti sat.

Der Abt Galiani, beffen Gespräche eines meiner liebsten Bucher ift, hat ein Werf in 4. zu Reapel herausgegeben, de' doveri di principi neutrali. Ich habe nach seinem Buche della moneta mehr als einmal umsonst nach Stalien schreiben laffen. Er hat auch Commentaires sur Horace geschrieben. Sollte von allen Werken dieses außerorbentlichen Mannes nicht ein Eremplar aufzutreiben fenn, und in unsern Gegenden abzusetzen? Wenn fie bem Gespräche über ben Kornhandel an Gehalt gleich find, borgte ich das Geld dazu, fo arm ich bin, und bachte es nicht zu verlieren. Sie fic auch um Englisches befammern: fo wünsche ich schon Jahre lang harris (deffen Dermes ober philosophische Sprachlehre ich befige,) Philosophical Arrangements und Philological Inquiries. Erstere hat mir Mendelse fobn hier empfohlen. Doch die Speculationen eines Berlegers und Antors find berschieden und ich schreibe dieses alles so verloren bin; denn der metaphysische Geschmack der englischen Schriften mochte faum unseres Publici sepn.

#### Von herber.

We imax ben toten Mai 1784. Hier haben Sie, liebster, bester, ältester Freund, ben ersten Theil meiner neugebackenen Philosophie ber Geschichte. Rein Wort vom alten steht bisher barin, und

die Grundlage ift so weit und tief umber geholt, bas mir vor der Ausführung des Baues selbst grauet. Sott wird inbes ben guten Billen für bie That nehmen, und wenn es fenn foll, werde ich mit bem Buche zu Enbe Kommen, beffen Fortgang aus biefem Anfange noch schwer zu errathen fteht. Reine Schrift in meinem Beben habe ich unter so viel Kummerniffen und Ermattungen von innen, und Aurbationen von auffen geschrieben, als biefe; so daß, wenn meine Frau, bie eigentlich autor autoris meiner Schriften ift, und Gothe, ber burch einen Bufall bas erfte Buch zu seben bekam, mich nicht unablafig ermuntert und getrieben hatten, Alles im abes ber Ungebornen geblieben ware. Ich burfte und verlange nach Ihrer Mennung. Das ich in bie Grundsabe und manche mal in bie Flitter . Befchaftigungen unserer Beit babe ein. gehen muffen, als ob fie große Sachen waren, mußte. ich, um Plat zum Folgenben zu gewinnen, und von bem Punct, worauf jest alle Raturgefdichtscher, als die Lieblings = Autoren unseres Biertel = Jahrhunberts (zu= mal in Frankreich, bas burch Belvetius, Buffon zc. Ges fete giebt ) fteben, nur allmählich wegzulenten. Lefen Sie also, alter, reiner Prophet, mit Gebulb und Schonung, ohne boch Ihrer Strenge etwas zu vergeben, und erfreuen, belohnen und ermuntern Gie mich mit einem Rachhall, er fen wie er wolle, aus Ihrer lieben Bruft. Ich habe hundertmal gebacht: was wird hamann zu bem und jenem wissenschaftlichen Kram sagen, und mußte boch

fortfahren, ihn auszupacien, um bem Jahrhundert in feinen eigenen Sonen ein ander Lieb vorzusingen ober vors gupfeifen. 3m Grunbe enthalt bas Bud nichts, als bas Refultat bes erften Theiles ber Urfunbe, nur auf anberen Begen. Doch was weiß ich ? Ein Autor kann und follte nichts von der Frucht seiner Gebanken, so wenig als von feinem eigenen Geficht fagen. Konnte ich unfichtbar 36. nen gur Seite fteben, wenn Sie bas Buch lefen, und mit Ihnen sprechen, und nur Ihre Mienen lesen! Aber Sie werben mir Ihre Gebanten sagen, und bas wird mich gu Ihnen ruden, und mir auch auf ben Berfolg Binke Mahomet fangt eine Sura seines Korans an: "Bob bem barmherzigen Gott; er hat bie Schreibfeber bem Menfchen gegeben!" Er gebe fie auch Ihnen! Biels leicht bringt mir Hartknoch von Ihnen mit, warum ich Sie fo herglich gebeten habe , und waren es auch nur Lie nien und Geberben; sie werben mich erquiden, wie ber Megen ein barres ganb, Sela.

Meine Frau, die den ganzen grönländischen Winter hindurch gekränkelt hat, bessert sich Gott Lob, und ich hosse, die langsam zurückehrende Sonnenwärme werde auch ihr kleines Fünkhen Glut und Lebensmuth wieder ansachen und erneuern. Es ist beynahe der einzige, wesnigkens der sehnlichste Wunsch, den ich von irdischen Wünschen habe. Ich din mir selbst ganz unkenntlich works den, meine Flügel sind gelähmt, ihre Schwingen ausgerupft, und ich stehe wie Kleists lahmer Kranich am dürs

ob ich's auch ergreifen möchte" und mit diesem Loose wollen wir Spätlinge zufrieden sepn und fürlieb nehmen.

Gott erfülle all Ihr. Wünschen und ernstes Tracten, und lasse es Ihnen an der Zugabe des übrigen auch nicht sehlen.

### 339. An Berber.

Ronigsberg ben 6ten Mug. 1784.

Seit dem 28ten Mai, liebster, bester kands.
mann, Gevatter und Freund, habe ich jeden
Postag schreiben wollen, um Ihnen wenigstens
für das Muster-Exemplar Ihrer Ideen. zu
danken — mit jedem Postage immer meinem
Scheblimini entgegengesehen, dessen Inhalt ich
bepnahe ausgeschwist — bis ich gestern eudlich durch einen Brief unseres Reichardt einen
elektrischen Schlag bekommen, der mich ein
wenig aufgeweckt.

Ihre Ideen habe zum zweitenmale zu lesen angefangen, din aber darin unterbrochen worden, weil ich selbige allen meinen Freunden, Lant und Pfarrer Fischer zuerst, mitgetheilt. Alle haben mein Urtheil, gegen welches ich misstrauisch din, bestätigt. Ihren Plan kann man freylich noch nicht übersehen; aber Sie scheinen mir noch nichts mit der Reise, Rube und Humanisät, welche ein solcher Gegenstand ver-

lettere;) von benen aber jett keine Sylbe über meine Bunge will.

## 335. An J. F. Partinog.

Königsberg ben 18ten Juni 1784.

Berglich geliebtefter Freund, Gestern erhielt ich gegen Abend biese Einlage. Ich habe bas Berg gehabt, selbige gu erbrechen, weil Sie das Vertrauen auf mich gesett, mir den vorigen Brief und Ihre Untwort mitzutheilen. Es hat mir zwar schon mein Vorwitz leid gethan, aber ich habe mich damit getroffet, daß nichts von ungefähr geschieht; und ich munschte, etwas zur Befanftigung von beiben Theis len beytragen ju konnen, ba von beiden Theiien das summum jus der Freundschaft und Billigkeit Eingriffe zu thun icheint. Unfer Areund, wie offenbar zu ersehen, ift in Berlegenheit, hat fich auf die Summe Rechnung gemacht - Gie haben, liebster Sartfnoch, nicht die nothigen Maßregeln als Buchhandler genommen, wegen bes Formats und des badurch naturlich entstehenden Unterschiedes. -Glaubt ein anderer Berleger ben jenem Preife bestehen zu konnen, sollten Sie sich als Freund nicht auch begnügen? Der einzige Rath, der angleich der schwerste ift, besteht in aut - aut, gang der Freundschaft oder gang den

Erundsäßen des Ackers und Pflugs in entsagen in diesem einzigen Falle, und thenre Erfahrung auf kunftige, ahnliche Falle ein sur allemal baar zu bezahlen. Bedenken Sie aber, liebster Hartknoch, daß es mit unserer Hoffnung, zu gewinnen, öfters eben so verkehrt geht, als mit unserer Furcht zu verlieren. Machen Sie sich diesen Anlaß zu Rug, alles anf einen reinen Fuß zu bringen, so viel möglich, mit Gute und Liebe, ohne Ruchalt noch Arglist, aber mit Klugheit, welche die ganze Lage der Sache Ihnen am besten vorschreiben kann.

## 336. An ben Kriegerath Scheffner

Konigsberg am Johannis-Lage 1784.

- Ich habe bente ein sehr vortrefflich Buch gelesen, unter dem Titel: Gemälde aus dem Leben der Menschen, von Prof. Babo. Wünchen 1784. Ein würdiger Pendant zu Lienhart und Gertrud, auf dessen zweiten Theil ich auch warte. Auch von jenem ift eine Fortsehung zu wünschen und zu vermuthen.' Die Usterische, Daßdorsische und Ricolaische Sammlung der Winkelmannischen Briese hat mir auch viele Freude gemacht.
- — Da alle Hoffnung der Fooi Gelder verloren, hat man uns mit einer ausehnlichen

Gratisication von dem Kattlichen plus dieses Jahres geschmeichelt. Der König will aber von nichts wissen, weil er drep Millionen zur Erafetung der Wasserschäden braucht. Erachten Sie selbst, wie mir ben dieser Lage zu Muth senn muß, und daß man daben alle Lust zu leben verliert, mit Verdruß erwacht, mit Kummer schlasen geht, und den Tag verträumt.

#### 337. An J. F. Sartined.

Königsberg ben 24ten July 1784.

Alter, lieber Frennd, Ihren warmen Brief erhielt ich den 5ten d. M. — Ihr Entschluß, D. nicht eher zu antworten, die er vorher Ihren Brief von hier aus verdaut hätte, kam mir billig vor. Ich habe noch nicht selbst nach W. schreiben können, werde es aber so bald als immer möglich thun, mich aber gegen ihn nicht weiter, auslassen, als Sie mir vorgeschrieben.

Eigennuß und Freundschaft waltet zwischen und allen brenen. Der gar zu verstrauliche Ton, an den der gute D. gegen Sie gewöhnt ift, kommt Ihnen in der gegenwärtigen Lage verächtlich vor. Unterdessen gestehen Sie selbst, daß Ihre zu weit getriebenen Ausopferungen immer eine Erwartung und reichlichere Schadloshaltung im Hinterhalte

gehabt. Entschließen Sie fich ganz zu Giner Seite — entweder ganz Buchhandler oder gang Freund zu senn. Doch bie pudenda unserer Ratur hangen mit ben Kammern Des Derzens und des Gehirns fo genau jufam. men, daß eine strenge Abstraction eines fo naturlichen Bandes unmöglich ift. Bielleicht mare eine kleine Reformation in ben Grundsägen bes Buchhandels - die Sie mir icon einmal gebeichtet - und in der Ausübung der Freund. schaft - ohne die fein Salz und Gewurz für unser täglich Brod ift, bon bem der Mensch Doch nicht affein zu leben im Stande ift bas beste Mittel, Ihrer gegenwärtigen Berlegenheit und aller funftigen ahnlichen unange. nehmen Jalle.

Wenn unser alter Freund wirklich Ihr Schuldner bleibt, wozn wollen Sie aus ganz falscher Großmuth Ihr Recht dazu im Stich lassen?
Nein, zahlen Sie ihn bis auf den letzen Heller, messen Sie nach gleichem Maße, und bringen Sie einmal Ihre Rechnung ins Reisne. Er ist wirklich in Noth, und hat sich Rechnung auf diesen einzigen Zweig seiner Ipdustrie gemacht; er schämt sich vielleicht, Ihnen das Bekenntniß zu thun. Ben Ihnen ist
weniger von wirklichem Verlust, als dem Plus
und Minus ves Sewinns die Rede. Je weniger Sie zum Vorans auf diesen Verlag rech-

nen werden, desto mehr werden Sie anfangen zu gewinnen.

Er bleibt immer einer unserer besten Ro.
pfe, der vielleicht eben jest seine Reise erlangt. — Wird es Ihnen nicht nacher wieder leid thun? Richt Ihren Schaden verlange
ich, sondern nur Zufriedenheit mit mäßigem Gewinn, als ein Del für die Räder Ihrer
ganzen Buchhandlung. Ich muß hier, wie ein Blinder, von der Farbe reden. Krankheit und
zunehmendes Alter ändert Segenstände und unsere Eindrücke von denselben, denen wir so wenig trauen können, als den entgegengesesten. Also mit unserem Vertrauen auf Gott wächst unser Vertrauen auf Menschen, und unsere Stärke, das Böse mit Gutem zu überwinden, und nicht Boses mit Bosem zu vergelten.

Ein. Bruch zwischen zwey alten Freunden ist immer die allereckelhafteste Sache und ein mahrer Perzens - Arebs. Wie sehr hängt es von unserem Gebranch der Menschen ab, se bos oder gut zu machen, Leben oder Tod aus ihnen zu ziehen! Um sich einen schweren Artifel im Handel zu erleichtern, ware es nicht möglich, sich ein wenig mehr im Verlage zu concentriren oder einzuschränken, oder andere Verhältnisse der Bilanz einzuschhren und zu versuchen?

Rurt, Sie feben aus allem, wie febr ich. wünsche, daß Sie Verleger Dieses großen Werts blieben, und mit Ihrem hißigen Temperament nicht ben Chrgeis und Muth bes Autors im Fortschritte seiner Arbeit erstickten, noch ben Geiz seiner Bedürfnisse durch eine zu ftrenge faufmannische Gerechtigfeit auszutreiben such. ten, ober vielleicht zu beiderseitigem Rachtheil aufs Aeußerste brachten. Ich glaube, daß ein ehrliches, lauteres, bergliches Betragen ihn gu einem harmonischen Ton umftimmen wird. Summum jus und summa injuria scheint von beiden Seiten so boch wie möglich gespannt zu seyn. Wenn Sie, wo möglich, jest alles einraumen, so konnten Sie dadurch für die Zukunft alles genauer bestimmt und abgemacht erhalten.

Ben aller Umständlichkeit, womit ich Ihnen Winke auf alle Rebenumstände zu geben suche, bin ich nicht im Stande, weder Ihrem freundschaftlichen Vertrauen, noch mir selbst Genüge zu thun. Die Schuld liegt offenbar an Euch beiden. Natürlich zieht mich ein Vorurtheil mehr zur Parthen eines armen Autors, als eines schlaueren Berlegers. Der eine hängt an seinem Haus Schlem, ber andere an seinem Haus Schlem; der eine muß für Capitalien, der andere für Zinse sorgen. Die Lage einer Haushaltung bin ich eher im Stande mir

wie vorzustellen, als das große Gewähl einer Paudiung, von dem ich nichts verstehe.

Sie konnen leicht benken, liebster Sartknoch, daß ich Ihuen in den meiften Stucken mehr Recht geben muß, als unferem gemeinschaftlie den Freunde; aber eben barum find auch Sie zu mehr Mitleiden, und fast mochte ich fagen, Großmuth verpflichtet, weil Sie ben Anter in Ihrer Gewalt haben, und er nicht Sie. Ber, lieren Sie keinen heller, aber nehmen Sie mit dem Bucher von 3 fürlieb, und Ihre Dag. regelu damach sowohl im Ganzen, als im Gingelnen, und fegen Gie einer fo alten, berjahrten, fast gran geworbenen Freundschaft bas lette Rrangden auf, daß der liebe Mann nicht Keuer und Muth verliert zu Ibeen'l einer Philosophie!! Der Geschichte-ber Menschheit!!! Ermagen Sie jedes Wort, und fühlen Sie den Nachdruck eines so jusam. mengesetten, fuhnen, ausgelaffenen Planes, der in feinem gemeinen Menschenkopfe einfabren konnen, und der im Ramen der Menfc. beit Rachsicht, Pflege und Bewunderung ver-Homo sum — bas Jundament aller übrigen Verhaltniffe, von benen Sandel und Wandel aber nicht das ebelste und nothwen. digfte ift, wenigstens wie er jest menschenfeind. lich von Fürsten und Juden gemißbraucht und berkannt wird. 

Nun, mehr kann ich nicht fagen aus meinem franken Ropfe, und schließe mit dem berzlichen Wunsch, daß alles zu gemeinschaftlicher Zufriedenheit bengelegt und abgemacht werden moge. Wegen des Scheblimini noch fein Laut! Der Drucker wird doch nicht so unklug gewesen senn, den Inhalt irgend einer Censur au verrathen? Ich sehne mich mit jedem Pofttage diese 4 Bogen zu seben, und diese Ungewißbeit verderbt mir allen Genuß des Sommerk. Richt eine Mutter kann fic über den erften Anblick ihrer Leibesfrucht: so freuen. wie ein Schriftsteller, seine Arbeit gebruck zu seben-Die Eritik der reinen Aernunft wird jest rege, und fängt an ju gabren. Ein Gefichts. punct, der mit meinem Plan sehr genan zufammenhangt.

Bitte mich an der Ausgleichung mit Herder Antheil nehmen zu lassen, und alles, was
ich geschrieben habe, zum Besten auszulegen
und anzuwenden.

338. An Cherhard Caupp gu Shaffhausen.

Ronigsberg ben 5ten Mug. 1784.

Liebwerthester Herr und Freund, Warum ich Ihre Zuschrift nicht so bald habe beantworten können, wird Ihnen unser lieber E. mitgetheilt haben. Deute erhalte ich einen Brief von Hartknoch, der mir meldet, daß Sie das Risichen mit Lenzens Sachen auf seine Rossen nach Leipzig senden können. Lenz gebe viele Hoffnung zu einer ganzlichen Perstellung.

Ich möchte gern allen meinen Freunden in der Schweiz, und folglich auch Ihnen, einen jungen Menschen, Namens Hill, cand. theol., empsehlen, der sich vorgenommen, von Lübeck zu Fuß nach Venedig eine Wallfahrt zu thun. Er hat sich um mich wie ein Onesimus verdient gemacht, ich habe aber seinem wilden Feuer und Lüsterstheit nach Ebentenern nicht widerstehen mögen. Sollte er nach Schassphausen fommen, so bitte ich ihm mit gutem Rath benzustehen.

Meinem Gevatter Kaufmann bin ich seit langer Zeit eine Antwort schuldig, habe aber sehr günstige Nachrichten von seiner gegenwärtigen Lage durch einen hiesigen Freund, Drn. Maper, erhalten, der sich seit einiger Zeit hier aushält mit ähnlichen Absichten, wie unser guter Syrmann in Straßburg, an dessen Glück ich herzlichen Antheit nehme. Wahrheit ist freylich Weg und Leben. Hätten wir schon unser Theil in dieser Welt, und unsern Bauch gefüllt mit ihrem Schaß, so dürsten wir eine künstige, bessere, nene Welt weber glauben, noch hossen, noch wünschen. "Richt baß ich" sich bestissen habe, ich jage ihm aber nach,

ob ich's auch ergreifen möchte" und mit diesem Loose wollen wir Spätlinge zufrieden sepn und fürlieb nehmen.

Gott erfülle all Ihr. Wünschen und ernstes Trachten, und lasse es Ihnen an der Zugabe des übrigen auch nicht sehlen.

#### 339. In Berber.

Königsberg ben 6ten Aug. 1784.

Seit dem 28ten Mai, liebster, bester kandsmann, Gevatter und Freund, habe ich jeden Postag schreiben wollen, um Ihnen wenigstens für das Muster - Exemplar Ihrer Ideen. zu danken — mit jedem Postage immer meinem Scheblimini entgegengesehen, dessen Inhalt ich bepnahe ausgeschwißt — bis ich gestern endlich durch einen Brief unseres Reichardt einen elektrischen Schlag bekommen, der mich ein wenig ausgeweckt.

Ihre Ideen habe zum zweitenmale zu lesen angefangen, bin aber darin unterbrochen worden, weil ich selbige allen meinen Freunden, Lant und Pfarrer Fischer zuerst, mitgetheilt. Alle haben mein Urtheil, gegen welches ich mißtrauisch bin, bestätigt. Ihren Plan kann man freplich noch nicht übersehen; aber Sie scheinen mein mit übersehen; aber Sie scheinen mit mir noch nichts mit der Reise, Ruhe und Dumanität, welche ein solcher Gegenstand ver-

dient, geschrieben ju haben, und niemand ais Sie, liebfter Betbet, und eine Dufe wie bie: Thrige, fann eines solchen Ideals empfanglich und feiner Ausbrutung und Bollendung. fabig und murdig fenn. Gott gebe Ihnen Geduid und Rrafte daju, und wende affe Schwierigfeiten ab, wodurch die Urfunde und Debedische Poesse ins Stocken gerathen find -med daß ein so ruhmliches allgemeines Thema nicht durch Privat - Leidenschaften und Inteteffen verftummelt werde! Begel's Versuch ift etw Mebenbuhler in febr ungleichem Format und Vom himmel muß unfere Philosophie anfangen, und nicht vom theatro anatomico und ben Sectionen eines Cababers. Det himmel fcente uns ben zweiten Band mit ber Dicaelis-Meffe, damit ber Gefichtsfreis des Lesers gur. Offenbarung unserer verforenen und wiedererlangten Burde bes gottlichen Cbenbildes etweitert werde: so will ich, Shnen gern die Fortsetung der Urkunde und Bebraifchen Boefie erlaffen. Bier liegen meines Wiffens Die Quellen und Grund. Theen aller mabren Geschichte unseres gottlie den Geschlechts und feiner beiligen Bestimniung jur Derrlichteit.

Den 10ten.

Ich hoffe, daß Gesundheit und Zufriedentyeit in Ihr ganzes Saus wieder eingekehrt ob ich's auch ergreifen möckte" und mit dies sem Loose wollen wir Spätlinge zufrieden sepn und fürlieb nehmen.

Gott erfülle all Ihr. Wünschen und ernstes Trachten, und lasse es Ihnen an der Zugabe des übrigen auch nicht sehlen.

# 339. In Gerber.

Ronigsberg ben 6ten Mug. 1784.

Seit dem 28ten Mai, liebster, bester Lands, mann, Gevatter und Freund, habe ich jeden Postag schreiben wollen, um Ihnen wenigstens sir das Muster-Exemplar Ihrer Ideen. In danken — mit jedem Postage immer meinem Scheblimini entgegengesehen, dessen Inhalt ich beprahe ausgeschwißt — bis ich gestern endstehnache ausgeschwißt miseres Reichardt einen elektrischen Schlag bekommen, der mich ein wenig ausgeweckt.

Ihre Ideen habe zum zweitenmale zu lesen angefangen, bin aber darin unterbrochen worden, weil ich selhige allen meinen Freunden, Kant und Pfarrer Fischer zuerst, mitgetheilt. Aus haben mein Urtheil, gegen welches ich misetrauisch bin, bestätigt. Ihren Plan kann man freplich noch nicht übersehen; aber Sie scheinen mir noch nichts mit der Reise, Rube und Humanität, welche ein solcher Gegenstand verschungstat, welche ein solcher Gegenstand verschule

dient, geschrieben zu haben, und niemand als Die, fiebfter Betbet, und eine Dufe wie bie: Ihrige, kann eines solchen Ideals empfänglich und feiner Ansbrutung und Bollendung fabig und wurdig fenn. Gott gebe Ihnen Gebuld und Rrafte bajn, und wende alle Schwierigkeiten ab, wodurch die Urkunde und Bebraische Poeffe ins Stocken gerathen find end daß ein so ruhmliches allgemeines Thema nicht burd Privat - Leibenschaften und Intereffen verstummelt werde! Begel's Versuch ift ein Rebenbubler in febr ungleichem Format und Bufdnitt. Vom himmel muß unsere Philosophie anfangen, und nicht vom theatro anatomico und den Sectionen eines Cadavers. Der himmel fchenfe uns ben zweiten Band mit ber Dicaelis-Meffe, bamit ber Gefictsfreis des Lesers gur. Offenbarung unserer verforenen und wiedererlangten Whrbe des gottliden Cbenbildes etweitert werde: so will ich, Thuen' gern die Fortsetung der Urkunde und Sebraifden Poefie erlaffen. Bier liegen meines Wiffens die Quellen und Grund-Theen aller wahren Geschichte unseres gottlie den Geschiechts und feiner beiligen Bestime mung zur Derflichkeit.

Den 10ten.

Ich hoffe, daß Gesundheit und Zufriedentzeit in Ihr ganzes Haus wieder eingekehrt sepu wird, und daß ber Frühling und Sommer einen guten Einfinß gehabt. Seit . bem 27ten Jul. find meine Kinder aufs gand gegangen, ihren. Bruder zu besuchen, und wir Alten leben ganz einsam. Meinen Sill babe auch verloren, an ibm meine rechte Sand. 36 habe Gott gedankt, daß ich ihn einmal los wurde, da ich ihn doch nicht langer halten konnte. Er ist nach Lübeck zu Schiff gegane gen, wird ju guß, wenn es möglich, nach Benedig geben, und von da vielleicht in die Morgenlander ju fommen suchen. Er ift jum Cbenteurer geboren, und das Reisen scheint ein Familienfehler zu fenn. Gett begleite ibn und gebe, daß ich ihn klüger, wo nicht glücke licher, wiederfebe.

Was Müller für einen "Zuruf an die Uremen" mennt, weiß ich nicht. Lavater bittet sich anch für Seld und gute Worte "Damann's des Ekrahiten Unterweisung von der Schwachheit der Eleuden" aus. Sie wissen, liebster Herder, daß es mir wie den Hennen geht, wenn sie Eyer legen wollen, und ich es Ihnen gewiß mürde anvertraut haben, wenn es anch so klein wie ein Ameisen Ey gewesen ware. Es geht meiner perwelkten Muse nicht mehr nach der Weiber Weise. Was mir mein Scheblimini für Unruhe macht! Wenn ich nur wüßte, wohn er bestimmt ware! Doch ich

fürckte und eben so sehr für die Erscheinung bestelben, als mich seine Richterscheinung besunrnhigt. Ich bin nicht mehr im Stande, mich in die Gemüthslage zu versehen, mit der ich gearbeitet, und bestune mich kaum auf eisnige Spuren meiner eigenen Gedanken — und doch war es ein Prodromus und Prolegomena zu weiß nicht was? Vielleicht erhalten Sie das Corpus delicti eher als ich, und sind bester im Stande, darüber zu urtheilen. Licht mehr als zwen haben es hier gelesen; der eine mit dem Lachen eines Kobolts, der andere mit den Thränen — eines Erocodils, hätte ich balbgesagt. Wer weiß, wer am meisten Recht haben mag?

Ich feiche immer von meinem kleinen Misthaufen. Wie mir Ihr Lustgarten gefählt, habe ich schon gesagt. Das die letzte Hälfte des
vierten Buches mich näher angeht, als alle
übrige, können Sie leicht erachten. Dieses
schone Shal gränzt unmittelbar an meinen
Hügel, oder wie ich ihn erst nannte. Wenn
ich auch so beredt wäre, wie Demosphenes, so
würdt ich doch nicht mehr als ein einziges Wort
breymal wiederholen mussen: Vernunft ist
Sprache, alzes. An diesen Markknochen nage
ich und werde mich zu Tode darüber nagen.
Noch bleibt es immer sinster über dieser Siese
für mich; ich warte noch immer auf einen

apokalpptischen Engel mit kinem Schissel zu diesem Abgrund- Lasken Sie mich Ihr schines Denkmal genießen, und diesen Genuß nicht durch kritische Grübelen stören. Vielleicht bestommen Sie einen Recensenten in einer neuen Litteratur Zeitung, der dem physischen und anatomischen Felde mehr gewachsen ist, als ich es din. Ich muß glauben, und befinde mich wohl daben, auß Roth Tugend zu machen.

Ich weiß nicht, was ich für Ahndungen bep der Göttingischen Auswanderung gehabt. Wenn Ihre Lage dadurch verbessert würde, so wünschte, daß diese Ahndungen eintressen möcheten. Ich wünschte sehr zum Besten Ihrer Austorschaft, daß Sie der mühseligen Rechnungs. Verwaltungen und Hof- Verbindungen entledigt würden. Was macht aber G. mistersgungt, der bisher in seinem Element gelebt?

Meines Pathchens Geburtstag wird schon vorben senn, wenn dieser Brief ankommt. Gott schenke Ihnen zu allen Fostagen dieses Monats Gesundheit, Segen, Frende und gute Gesellschaft, woran es mir sehsen wird, und entserne alle mala domestica von Ihrer Probstep — erfülle reichlich den einzigen und sehnlich Ihres Ihrer irdischen Wünsche an der Freundin Ihres Perzens und Sehülfin Ihrer Ideen. Daß ich weder mit Worten noch Westen das Sesühl meiner Seele gegen Sie verehrungswürdige Gevatterin darstellen kann, meine wahre Gesinnung gegen die Rinder Ih. res Leibes sowohl als Geistes, gegen Ihre Morter-Aus, durch nichts verhältnismäßiges an den Tag zu legen vermag — dieser Gedanke benimmt mir zum Theil die Leichtigkeit zu antworten. Der reiche Gott wird alles ersehen und vergeiten und ins Gleiche bringen.

340. An 3. g. Hartinoch.

Ronigsberg ben 10ten Mug. 1784.

Berglich geliebtefter Freund, Ihren Brief und einen von Reichardt habe ich an Einem Tage erhalten , namlich am 5ten d. Tag barauf habe ich nach Weimar geschrieben, wohin mich Reichardt eingelaben hatte; der sich vermuthlich jest basethst aufhält. Hente ift diefer Brief abgegangen, wofin ich mich genau an Ihre Borfdrift gehalten babe. Geite bem die Ideen nochmals gelesen; und muß mein gegebenes Gutachten bekätigen, fich mit dem mäßigken Gewinn zu begrügen, und Ihrem aiten Freunde, dem wurdigen Berfaffer, und seinen Bedürfnissen für diesmal einzuräumen, dantit ein so schönes großes Werk nicht ins Storfen gerathe. Vor ein Paar Tagen wurde mir ein Brief mitgetheilt, wo man fic Beitung zu seche Ducaten für den Bogen erbietet. Es ist erschrecklich zu hören, aber wahr z und es heißt auch hier: Schicket euch in die Beit, denn es ist bose Beit. Wenn Recensionen guter und schlechter Bücher so viel abwersen können, wie sollen Sie sich nicht mit einem Werke durchsumpern, zu dem der Verfasser alle seine Gelehrsamkeit und die Schäte seines Jahrhunderts, Himmel und Erde durch seine Phantasie ausbietet, um ein glänzendes Ideal zu Stande zu bringen für seine Zeitverwandten und Rachkomts und zur Ehre seines Schäpfers?

Deit 14 Tagen sind alle meine Madchen aufs kand gegangen, um ihren Bruder zu beschofen. Ich aber muß seyn wie einer, der seiser Ainden gar berandt ist. Doch die sind alle gut ausgehoben, und ich habe sie mussen überstaßen, um meinem Sans Nichel die Grillen zu vertreiben, oder vielmehr eine panische Zuscht, worein ihn gewisse Ansprücke unseres Aise Ienerals, der Kambestinder versett, denen alle Frenheit zu sindiren ohne Erlanduch ihres Senerals, der Kammer, oder eines Landuchs, genommen werden sollte. Durch ein neues Sandscheiben unseres alten Königs ist das Misverständuss seines wärdigen Statthals

Bockshorn gejagt, daß kein Jureden gegen seine Chimaren verschlagen wollte. Ich sehe leider darans, daß die feige Memme seinem Bater nur gar zu fehr nachahmt und der Mäxerper einer kranken, schenen Einbildungskraft werden wird.

Von einem Posttage zww. andern habe ich auf mein verlornes Kind des langen, grönsländischen Winters geharrt. Mein Scheblismini! Ein reißend Thier hat ihn gefressen, ein boses Thier von Censor hat ihn zerrissen!

Länger fann ich nicht warten, ohne wenige ftens sein Schicksal zu wissen. Rein Appetit ju Ihrem geraucherten Lachs - bis ich weiß, ob ber Unger nicht ein treulvser Berrather und Rindermorder ift. Diefen Sonntag haben wir das Evangelinm von der Zerkorung Jerusa. lems. Wie erhaulich und treffend murde sein Einzug seyn! Aber ich darf ihn kanm in meis nem Geburts - Monat hoffen, und werde wohl den 27ten als einen Buß - und Fastug begeben muffen, ohne Rlang und Sang, obne Lack und Bischoff, sondern in Stand und Alche. Schreiben Sie doch, liebster Hartknoch. mit der erften Poft, und melden mir zugleich, unter welchen Bedingungen Sie,ihm: mein jung. stes Kind anvertraut, für seine eigene, oder für Ihre Rechnung? ob Sie ihm die Rothwendigkeit des Seheimnistes eingeschärft und eingeblänt? und ob Sie ihm nicht einen Termin geseht, an dem der Abdruck geliefert werden soll? Gießen Sie Del zu der verlöschenden ben kampe meiner Lebensgeister, die durch meine gegenwärtige kinderlose Einsamkeit noch mehr niedergeschlagen werden. Ich kann schlechterdings nicht länger warten, und werde kanm, wenn Ihre Antwort vom Scheblimini ausbleibt, meinen 55ten Seburtstag zu erleben im Stande sen.

Endlich hat sich Ho.... nolens volens entischießen mussen, des sel. Kreuzseld kleines opus posthumum ben Kanter abdrucken zu lassen. Es ist in 3½ Bogen zusammengeschrunuft, und die Meerkaße hat die Eulenspiegel Bosheit gehabt, ausdrücklich die schlechtesten Letteru auszususchen, um den todten Autor noch im Grabe zu schaden und seine Freunde zu betrüben. Kant's Amannensis, Jachmann, arbeitet sleißig au dem Prodromo der Metaphysik der Sitten; vielleicht wissen Sie, wie stärk das Werk werden wird.

"Anch Saben für die Abtrünnigen!" Warum nennen Sie unfern Bischof und Plato so? Ihr habt Beide zu viel Leidenschaft, und send vaher einer wahren Freundschaft niemals recht fähig gewesen, die Ueberlegung, Berläugung und Ausopferung, Kälte im Kopf, Feuer im Herzen fordert. Mit Schnee auf dem Scheitel sieben die Eingeweide, wie im Aetna, der mehr von sich wirft, als zu verschlingen sucht.

Ich sage Ihnen die Wahrheit beutsch berans, wenn Sie mich auch ben, meiner gegen. wartigen Roth mit Stillfcmeigen, graufamer als durch Schläge, abstrafen wollten. Ihre Pandlungs - Principien find nicht ofonomisch nicht in Billigfeit und Rudscht auf das allgemeine Beffe gegründet, sondern gewaltthatig, falsch und ungerecht — so lange halb Lieflaud und halb Eurland es vortheilhafter findet, so piel von Auswärtigen zu verschreihen. Es warde bloß von Ihnen abhängen, all dieses Geld an fich zu ziehen. Konnen Sie mich wiberlegen, so schlagen Sie mir auf mein Lugenmaul; aber nur, daß mein Scheblimini fertig wird, er mag so unförmlich als er nun will zur Welt tommen, und Berber's Muth nicht gebrochen wird, den schon im Pulte liegenden zweiten Theil auszufertigen.

Berzeihen Sie dem Prediger in der Wüste seine Parrheste, und erfreuen Sie bald Ihren nach Antwort schmachtenden Freund.

The same of the sa

## 341. In S. F. Sattinodi.

Ronigsberg ben 21. Aug. 1784.

Berglich geliebtefter Freund, Geftern Abends komme ich gegen 10 Uhr nach Hause, und finbe zwolf Exemplare meines sehnlich erwunschten Schellimini. So spåt wie es war, habe benselben noch burchgelesen; er ift aber, ungeactet aller meiner Borfict, durch baflice Denckfehler verdunkelt. Manche Stellen haben keinen Berfiend und lassen sich gar nicht er-Ein voppelter Rachtheil'für einen berüchtigten Bruder der virorum obscurorum. Wenn ich gewußt, daß ber Drucker meine Befiffenheit, mich bem großen Saufen unverfandlich zu machen, so leicht übertreffen wurde, hatte ich frenlich manche Sorge, mich zu verstecken, weniger gehabt. Run Gott Lob, daß es da ist! Meine Ahndung beym vori. gen Sonntage-Cbangelium bon ber Berfterung Jerusalems ist eingetroffen. Ich war schon geftern erleichtert, und speiste hente mit mehr Bergnugen und Beiterfeit ben unferem Oberburgermeister, bem ich bas erfte Exemplar gebracht. Ben allen Druckfehlern hoffe ich doch einigen Einbruck, ber mich vielleicht aufmuntern wird, fortzufahren, oder an mein so lang aufgeschobenes Bersprechen einer Sammlung Hand anzulegen. Gott segne Sie, lieber Berleger, und verjünge Ihren alten Autor.

342. An ben Rriegsrath Sheffnen.

Konigsberg ben 3oten Aug. 1784.

Nolens volens fuhr ich ben 27ten August; an meinem 55ten Geburtstage, nach Gradensthin, und brachte meine drep Wadchen volentes volentes gestern Abend nach Sause, wo ich ersuhr, das der Derr Stadtrath Wirth mit einem Briese von Ihnen ben mir gewesen war, aber selbigen nicht abgeben wollte. Heute erstuhr ich im Dangelschen Buchladen, das der zte Theil vom Predizer Ragasin endlich angesommen wäre, den ich mir sogleich ausbat, und nach dem Essen zum Herrn Stadtrath lief, aber ihn nicht zu Hause sand das Buch da ließ, auch den Brief empfing.

Moser's Leben ist vor Empfang Ihres Bried ses nach Graventhin gegangen. Ist Ihnen mit Reiskens seinem gedient, das ich von daher meinem Sohne wieder abgenommen?

Laß die toden Griechen und Römer ihre Toden begraben. Habe kann Lust ein Dentscher zu senn; bin, ohne Ruhm zu melden, weder mehr noch weniger als ein Ostpreuße.

Ben Untersuchungen kommt es nicht auf angenehme, sondern richtige Resultate an. Habe den Locke neulich zum erstenmale geleisen, aber nur in der französischen Uebersetung, die vielleicht das Original übertrifft, wie die lateinische lieberschung verlotte griechtsche Stellen und das servum pecus manchen Frengeist.

Die Liebe eines Vaters ist immer ein gant artiger Zeitvertreib auch ohne Segentiebe, die mehr Eigennutz als Genuß ist, der nicht auf Gubbelen, sondem Ersahrung beruht.

343. An Franz Bucholtz, herrn von Webbergen, zu Münster.

Ronigsberg ben 7ten Sept. 1784.

Liebwerthefter Berr und Sohn, Wie bie Männer Ben = Habab (1. Kon. XX. 33.) habe ich das Wort eilend von Ihnen genommen und auf mich gebeutet. Ich habe Ihren Brief vom 7ten August den 4ten d. M. erhalten, und mache mir auch die erste Warme des Einfalls 211 Rug, um der feuchten Kalte des hppochonbrischen Rachbenkens zu entgeben. ger Mann, den Lapater liebt, giebt mir wes nigstens so viel Vertrauen, das feinige nach Bermogen ju ermiedern. Wodard id Ihren Pank verdient, weiß ich nicht. Da aber meine schon verweltten Blatter noch in Ihrem frie schen Andenken find, so werden Sie das jungfie Rind meiner Weben und Schmerzen brüderlich aufnehmen, und; vielleicht hinterher ein Berzeichnis der Muttermahle und Makeln, womit es auf die Welt gekommen.

Ich habe ben 27ten bes verstoffenen Uni auft mein 55tes Jahr angetreten. Wein Vater war ein ziemlich allgemein beliebter Wunde grat, Bornehmen und Armen unter bem Ramen des altstädtischen Baders, ber fein angenehmster Titel mar, mohl bekannt." Er farb nach einigen Anfällen von Schlagfing 1766, in eben dem Jahre, ba die Peft der welfchen Regie ins gand fam, und hinterließ ein Bermogen, bas er bloß feinem ehrlichen Beiß und driftlichen Glud, auch jum Theil bet Oparfamteit unferer hauslichen und forgfaltigen Dutter zu verdanken hatte, und das, ungeachtet feiner Mildthatigfeit und Gaftfrenheit, fur feine beiben einzigen Sohne zulänglich gewesen mare. Eine stotternde Zunge und ich weiß nicht was in meiner Seele vereckelte mir alle öffentliche Gefchafte und feverlichen Umgang; jedermann glaubte bafür, daß mein jungerer Bruder einen defto entschiedeneren Beruf zu einem geift. lichen Amte, zum beiligen Chestande, und zu feinem zeitlichen Fortkommen hatte. 3ch bante also im voraus daranf, einmal das Gnadenbrod in seiner Familie zu essen, und an ihrer Sut, Erziehung und Gefellschaft auf meine alten Tage ben nachffen Untheil zu nehmen. Diefer Lieblingsgrille habe ich viel und hatte bepnabe alles aufgeopfert. Eine Melauchofie bemåchtigte fic biefes einzigen Brubers, und ich hamann's Schriften. VII. Th.

marbe miget genothigt, sein Vormund ju wer den, und zur Erhaltung seiner Person, seines gangen und meines halben Bermogens, bas erste bas beste Amt zu ergreifen. Pour la rareté du fait und aus philosophisch = patriotischem Vorwis wurde ich 1767 französischer Ueberseter ben der hiefigen Provincial - Accise - und Boll. Direction. Ein geheimer Instinct zu dieser Sprace vor allen übrigen fam mir zu Statten; nunmehr habe ich allen Geschmack baran perdorben und verloren. Ein noch geheimerer Inftinct führte ein Landmadchen in meines Baters Dans. Ihre blubende Jugend, eichenstarfe Gesundheit, mannfeste Unschuld, Einfalt und Treue brachte in mir eine solche hppochondris fce Buth hervor, welche weder Religion, Bernunft, Wohlstand, noch Arznen, Fasten, neue Reifen und Zerstrenungen übermaltigen fonn-Diese Damadryade wurde die liebste und ten. hefte Stule meines alten, gelahmten, verlassenen Baters, und seine Pflegetochter, der ich ibn und sein ganzes Saus anvertrauen konnte. Sie wurde nach seinem bittern Tobe meine Saushalterin, und ist die Mutter meiner vier naturlichen und Gott Lob gesunden und frischen Limber. Das jungste kam 1778 jum Ersaß meines Bruders, den ich an meinem Geburts. tage deffelben Jahrs begraben ließ, nachdem er fic felbst und mir lange genng zur gast gelebt,

aber durch sein über ihn verhängtes träges Mönchsübel mich wider meinen Willen thätig, geschäftig, gesellig und fruchtbar gemacht hatte.

Daß eine reiche, weiche Erziehung unfere Bebürfniffe vermehre, weiß ich aus leidiger Erfahrung. Meine feligen Eltern haben es un fonlbiger Beife in zwen Studen verfeben. Dein Bater, wenn er fich den ganzen Tag unter Patienten von jedem Stande måde gearbeitet hatte, liebte fehr handliche Gefellschaft und alle Prepheit eines vertrauten Umgangs, besuchte fein dffentliches Saus, ging fast gar nicht oder ungern ju Gaft, und hielt ftreng auf die Ordnung seiner und seiner Dausgenoffen Lebens-Unfere Mutter war wegen ihres frankliden Leibes und ihrer weitlanfigen Wirthschaft noch mehr einheimisch. Wir wurden also dem öffentlichen Umgange fast ganz entzogen, und dafür durch alle haustiche Gemächlichkeiten und Frenden eines burgerlich behaglichen Wohllebens schalten. Das zweite Berfeben bestand darin, daß uns fast fein Taschengeld auvertrant wurde, daher ich anch bis auf diese Stunde außerft unwiffend, verlegen und ungeduldig ben allen Gelb - Danbel - und Wandel-Angelegenheiten bin. 36 habe zwen Banfer mit Berinft des halben Capitals mir vom Dalfe zefcafft, und hange noch mit dem dritten und letten, das ich weder los werden, noch auf fichere Zinse davon rechnen kann.

Ans einem welschen Charon und Uebersetzer wurde ich 1777 königlicher Packhof = Verwalter benm hiefigen Licent, mit einem Gehalt von 25 Rehlr. des Monats, freper Wohnung, davon mir aber: die welsche Regie oder General. Abministration die Sälfte entzogen, so wie seit bennahe zwen Jahren: bas einzige rechtmäßige Emolument einer feit undenklichen Beiten uns bestätigten Schiff - Abgabe, welche unter bem bollandischen Ramen Fooi, d. i. Bier - ober Trinkgelber, bekannt ift. Doch bin ich Gott Lob ohne Schulden; wo ich aber fünftig Jahr Geld ju Brief = Porto, Solz, Rleidung und Unterhalt meiner Rinder hernehmen soll, weiß ich nicht, und gehe daber mit halebrechenden Ent. wurfen der Gelbsterhaltung, Rothwehr und Verzweiflung schwanger; habe schon den tten Ranner 1783 ins Rabinet geschrieben, ohne einer Antwort gewürdigt zu senn. -

Ift bieser reine Wein der Wahrheit nach Ihrem Geschmack, so find Sie dem unverdienten Vater Ihrer Wahl herzlich willfommen. Eine Sommerstube — ein kleiner Hain Mamre, ein verwildeter Küchengarten und die Aussicht einer Stadtwiese sieht zu Ihrem Befehl. Für Senne und Kelter u. s. w. ist Ihre eigene Sorge. — Ich bekenne mich durch jede väterliche und brüderliche Gestünung, der ich fähig bin, für Ihren anfrichtig ergebenen Freund und Diener

J. G. S.

#### 344. In herber.

Ronigsberg ben 13ten Sept. 1784.

Hier ist die lächerliche Mans, an der Ihnen, liebster Gevatter, Landsmann und Freund,
so viel gelegen gewesen, und vielleicht Ihres
Lesens so wenig als meines Abschreibens werth;
Die Kolge war eine perasane is and pine;
denn necht der Eritif lag mir das liebe Jerus
salem im Ropf, und eine Idee verdarb die
andere. Ich habe also das Vornehmste in das
kleine Golgatha verpstanzt. Der Eingang
bestand in einer Accension der Humischen Uebers
sehung, die ich zur Berlinischen Monatschrift
einschiefte, ehe selbige erschien, die aber sich
gar nicht für sie schiefte, daher ich es dem D.
Biester nicht verdenke, sondern dielmehr dasür
danke, daß sie nicht eingerückt worden.

Sie haben also mein Scheblimini eher als ich erhalten. Den 20ten Aug. sand ich zwölf Exemplare offen auf meinem Tisch, da ich alle Hoffnung aufgegeben hatte und sehr übel das mit zufrieden war:, auch nicht begreifen konnte, wie es unserem Freund Hartknoch hat einfals

len können, es in Berlin drucken zu laffen. Den Tag darauf hatte mir eben vorgenommen zur Beichte zu gehen, wovon ich über zwey Jahre abgehalten worden. Ungeachtet der Ornckfehler, denen durch ein nachgedrucktes Blatt wird abgeholfen werden, diente es mir zur Beförderung der Andacht und Eucharistie.

And ich dachte, daß ich vergeblich gearbeis tet, und meine Rraft umsonft und unnablic zugebracht håtte; besto erfreulicher war es, wenigstens einen einzigen ganzen Lefer an Ihnen, liebster Plato! gefunden zu haben. Dier kanm und mit genauer Woth einen halben an un. serem jetigen Decano Rrand, ber in Arbeit und Spochondrie bis über die Ohren fist, das Pernsalem noch nicht einmal Zeit gehabt hat zu lefen, ohne welches man den Golgatha und Schadel - Dugel unmöglich berfieben fann, und nicht einmal die Anspielung des Pfai! Pfui! auf die reducirten Fooi - oder Bier-Gelder gefühlt. — Ich habe feinen einzigen Freund, mit bem ich zu Rath gehen fann, so glucklich ich übrigens mit Freunden versehen bin; aber fie bienen bloß jum Gegengift ber langen Weile und nicht zum adjutorio — fein Bein bon meinen Beinen, fein Bleisch bon meinem Bleisch, keinen animae dimidium meae, keinen Pruf - und Webstein meiner Ibeen, feinen arbitrum meiner Einfalle!

Unferen Geburtsmonat habe ich freudenund kinderlos jugebracht. An meinem Geburtstage feste ich mich auf einen Korbwagen mit . meinem neuen Freunde Maper, ben febr elen. dem Wetter, um meine dren Parcen abzuholen, die sich vier Wochen in Graventhin umgetrieben hatten. Um 29ten fuhren wir bep leiblicher Witterung nach der Stadt. Sie lag uns schon im Geficht, der Mond wollte auch aufgeben, und fab wie die untergebende Sonne aus, als auf einmal fic der himmel bezog, und eben, da wir burch den Schlagbaum waren, auf ploglichen Sturm ein folder Regen. guß folgte, daß wir auf unferem offenen Rorb. wagen faselnaß unsere liebe Sausthure erreich. ten und Gott banften.

Desto mehr Frende hat mir meines Sohnes Geburts - Monat gemacht. Den Iten erhielt ich die erste Nachricht von meinem Hill, der gegenwärtig zu Fuß auf seiner albernen Reise nach Benedig begriffen ist. Abends fand ich Ihren unverhofften Brief, der mich auch zum Theil stärfte und lädte. Freylich wünschte ich lieber, daß Sie Abt in Al Bergen, als Kanzlier in Stänigen wären — doch das Sute will Zeit haben, um reif zu werden, und die Aloe bringt bitter Weh, macht gleichwohl rothe Wantschief. Sott wird also unsere Wünsche auch ers

hören und für alles sorgen, was zu unserem Frieden tient, besser als wir selbst.

Den 4ten fam bon meiner Baroneffe Bong deli, die ich seit einem halben Jahre nicht besuct, nach Sause, und fand wieder einen Brief von unserem Rleufer, der mir seine Bei. rath melbet, und zugleich Paranymph, ohne es zu wissen, eines jungen Liebhabers femu mußte, deffen Brief mir manchen paradififchen Traum und luftigen Einfall eingegeben. Ein junger Mann bon 25 Jahren, reich, weich erzogen, der manche Bedürfnisse hat und über feine Sppochondrie flagt, hat fich schon in diesem Jehre vorgenommen, mich zu besuchen, und verspricht es kunftiges, bittet mich, ihn jum Sohne aufzunehmen. Er nennt fich Frang Bucholt; herr bon Welbergen. Ich habe ben Soerz aufgefangen, und ihn, so gut ich gefonnt, fortgesett. Er fennt meine Schriften, führt, den Kermes du Nord, und die hierophan, tischen Briefe: an, glaubt mir Dank schuldig zu sen, ohne daß ich weiß, wofür? 3ch vertraue Ihnen diefes neue Chenthener, ohne nothig ju haben, Sie ju bitten, wenn Sie ju Münster Berbindungen haben, mit aller moglichen Behntsamkeit, was Sie von dem Charafter diefes Alcibiades erfahren tonnen., mir mitzutheilen. Rleufer kennt ihn auch nicht weiter, und entschuldigt fich deßhalb mit aller möge

Lichen Acksameteit. Er ist ansbrücklich nach Osnabrück gereist, um Erkundigung von mir einzuziehen. Ich habe ihm diese ohne Rückhalt gegeben in Lebensgröße. Seine Auswort und Aufnahme der meinigen muß ich also abwarten. Meine schwärmerische Einbildungstraft sindet schon einen medium terminum zur Conelnston Ihres lesten Briefes, wenigstens eine encfernte Wahrscheinlichkeit, den Wunsch eines Wiedersehens auf eine ober andere Art möglich zu wachen. — Doch: lassen Sie mich in meiner September - Erndte fortsahren.

Den loten fuhr ich, nicht in einem Rorb, wagen, fondern in einer, Staatsentsche, mit Den. Stadtrath Wirth nach Friedrichsthal, wo ich seinen Schwager, hrn. Arlegsvalh Scheffner, wartend fand , ginen wackern Mittag hielt, und mich mit ihm nach seinem Gute Sprintlacken zu Fuß begob, und entre chien et loup ankam. Sonnahend hatten wir so viel, ente Mitterung, als wir juft branchten, bas Ufer ber naben Deime ju feben, und ben fconsten, nächken Winkel seines Waldes, in bef fen Umgirk er mobnt. Den übrigen Lag muß ten wir auf einer Dachfiche benm Kaminfener subringen und auf. seiner zahlreichen und recht ausgesuchten Bibliothek. "Den 12ten wurde bie Tafel wieder, in Friedrichsthal gedeckt, und harauf fliegen wir in pufere. Lutche und nahmen den nächsten Weg nach der Stadt, we wir um 6 Uhr ankamen.

Meine Absicht war, diesen Brief dort zu schreiben, aber die Zeit war zum Lesen und Schreiben zu kurz. Desto mehr haben wir von Ihnen geplandert. Er erinnerte sich des lezeten Briefes, den Sie aus Liesand an ihn gerschrieben, da Sie eben zu Schisse gehen wollten, und daß Sie beynahe in ein gelehrtes Handgemenge mit ihm gerathen wären über unsere Litteratur. Er hat an unseren dren Kammern gedient, lebt ohne Erben in einer phis losophischen Genügsamseit, mit vielem Gesichen unseren der Romack, aber noch größerer Sparsamseit. Ik einer unserer besten Köpfe, in dem die Seele eines Sully und Recker schlummert.

Relation zu Ende bin, und Ihre Bitte erfühlt habe, bitte ich auch die meinige zu erhören. Diese besteht darin, Ihre Iveen nicht ind Stocken gerathen zu lassen, weßhalb ich mich schon an den Orn. Verleger sast zu Schanden gedrieswechselt habe, und daher meine Zusincht zum Autor nehme. Es thut ink kumer wede, wenn alte gute Freunde aufhören, sich eine ander zu verstehen, und wie inter donos dene zu behandeln. Es würde Ihnen vielleicht weden des Ornen andere, einen andern Manni zu sinden, der wegen des Ponorars keine Einverndung machte.

Sie haben frentich Urfache, fich eine Keine 26. ten flatt eines fleinen Sofes ju wünschen. Sie And ein großmuthiger, gutherziger, wohlthatiger Mann, und die Sand Ihrer lieben. Fran scheint ber Ihrigen so abnlich im Geben als im Odreiben ju fepu; aber jum Sofleben taugt das frenlich nicht, und unter Bolfen muß man wenigkens mitheulen, wenn man nicht mit-Aber ich wünschte boch , daß Sie ranben wil. mit Ihrem alten Freunde und Berleger ins Reine, und mit aller Gute, famen. Sie tem nen ja unsern im Grunde iavruripugupum Parte funch und feine Schwachheiten, die durch feine Letbesübel und ganehmenden Jahre noch eigenfinniger geworden sepn mögen, daß ich Ihnen gern jum Rachgeben noch mehr aurathen mochte, um Ihre Abficht ben ihm zu erreichen. Mehr Offenberzigkeit ben dem ganzen Sanbel wurde vielleicht alles Misverftandnis heben, und leichter, als wenn Sie feinem Eigennut und Sitelfeit auch nur ben Berbacht eines grb peren Antheils diefer unfreundschaftlichen Leb benschaften entgegensetten. Ein gut Wort von Ihnen wird mehr ansrichten, als ein noch so heftiger Sturm bon Schimpf und hohn.

Gott schenke Ihnen Gesundheit und viel Ausmanterung zum Fortgang Ihrer Ideen, und meiner verehrungswärdigen Frau Gevatterin Rube und heiterkeit der Seele auch bep gegenwärtiger trüben Aptilwisterung. Ich um arme Sie und die Ihrigen als Ihr ewig verpflichteter und verpfändeter.

345. An Joh. Georg Müller nach Schaff=

Ronigsberg ben 3ten Oct. 1784.

Liebwerthefter Freund, Ich danke für Ihr trenes Andenken, und mache von Ihrer guti. gen Anerbietung Gebrauch, Sintage nach 34. sich zu befordern , damit das verfrete Schaf mit gutem väterlichen und brüdertichen Rathe - auch im Bothfall mit That — unterftügt werde. .. Es ift ein junger noch ungebildeter Mensch, der fich aber durch eine treue unverbroffene Dienstbefliffenheit um mich verdient ge. macht hat, und ben ich wie meinen eigenen Sohn liebe. Ich denke, man wird ihm alles ansehen können, was ihm fehlt, daß ich nicht wothig habe, mich ben feinen Dangeln aufzubalten. Er hat fich seit Jahren in allen mög. lichen Enthaltsamfeiten geabt, um feinen Rigel und Chrgeis, die Welt ju seben, fillen ju fonnen. 3d bermuthe, daß für feine bacchana. lische Sinbildungskraft und Milchbiat die Schweiz ein gelobtes gand fenn wird, und möchte febr gem, daß er sich miebe darin wandelte. liebe gute labater kann meine gelehrte Sanft

: #1

nen Ropf an. An Pfenninger schäme ich mich anch zu schreiben. Also nehme ich zu Ihnen als einem andern Johann Georg meine Zufucht mit der Bitte, den Inhalt dieses Briefes unsern Freunden in Zürich mitzucheilenund, wenn hill nach Schaffhausen kammt, sich nicht seiner zu schämen, sondern sich setner Seelen- und Leibes = Bedürsnisse nach seiner Fähigkeit und Ihrer Kingheit anzunehmen.

Den übrigen Theit Ihres Briefes bin ich nicht im Stande heute zu beantworten. Ja leider, Machiarest ist so schon widerlegt, wie Luther von Heineich VIII. Empfehlen Sie mich unbekannter Weise Ihrem würdigen Herrn Bruder; ich freue mich im Geiste über die Metamorphose oder Metempsphose seiner vaterländischen Geschichte. Wehe dem reichen Fürsten, dessen Unterthanen Bettler sich seelig der arme Landesvater, der reiche Kinder hat!

346. An ben Kriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben 7ten Oct. 1784.

D lieber Herr Kriegsrath! Sie mussen sich wieder verlesen haben. Ich habe über keine Sprintlakische Kälte geklagt, sandern mir Ihr Kamin gewünscht, und weiß von beinen dorts

ber mitgebrachten Rachwehen, als bas ich mich nicht hier, wie bep Ihnen, erwärmen kann. Deute erft werben neue Genfterrahmen einge paßt, die noch augestrichen und beschlagen werden sollen, daß ich diese Woche noch an keine warme Stube denfen fann. Der bestellte Torf ift and ausgeblieben. Als Freywohner sollte ich auch fren Holz bekommen, das bisher auf die beilloseste Art und entzogen worden; nur die Unverschämten erpochen ihren Autheil. Unfer einer muß sein täglich Leib in fich freffen; hine illae lacrymae und das Pech in meinem Gehirn, das ich mit keiner Phitosophie noch Eritif zu reinigen im Stande bin.

Dartung fundigte in der geftrigen Zeitung den zweiten Theil von Swedenborg's mabrer driftichen Religion an. Ich lief gleich zu meinem Freunde Brahl, und bat mir beide Theile an verschaffen. Er bat mir aber nur ben zweis ten schicken konnen. Anch das neueste Stud von Adelung hat er mir bengelegt, auch April und Marg von Schübens litterarischen Spaziergangen, welcher auch eine litterarische Beitung herausgeben wird, wozu er unfern Kant eingeladen, und ihm für jeden Bogen 3 Louis. d'or bis 6 Ducaten versprochen, mit bem er fart briefwechselt über seine Eritit. Eine Freundin hat mir eine romantische Ergahlung nebft Abhandlungen über Gegenftände bergan.

gener Zeiten von M. Arause geschickt, die mir gestern einen vergnügten Abend gemacht. Pillanme's Preisschrift über die Erziehung zur Wenschenliebe lag auch ben; kann mich nicht überwinden, sie zu Ende zu lesen, weil ich aus Mangel der Zeit wählen muß.

Meinem Kraus begegnete ich Montags im Buchladen, wo er stin dickes Pack nach Berlin zusiegelte. Ich that ihm einen Sefallen,
es auf der Post zu bestellen, und machte mir
eine Chre daraus, Handlanger gewesen zu seyn.
Hier gilt auch, was Sie von Babo schreiben:
"Man muß hossen, daß solche Saat einst Früchte tragen werde." Als ein treuer Arbeiter gewinnt er viel für sich selbst. Er gestand mir, daß er dadurch veranlaßt worden,
die Geschichte unserer Akademie aus ihren Acten zu studiren. Eine herrliche Uebung für seinen Geschwack in der Composition, die ihn
einmal zu einem rechtschassenen Schristselber
machen wird.

Ich din gegen mein Urtheil so mistranisches das mir die Uebereinstimmung eines Freundes immer willsommen ist. Wie die Eritif der reinnen Vernunft von einem logischen Spinngewebe abhängt, so des guten Geschmacks seine difters von einem seidenen Faden. An dem dritten Theile der Volksmährchen kann ich mich nicht satt lesen.

347. In ben Rriegsrath Scheffner.

Konigsberg ben 17ten Oct. Dom. XIX. 1784.

Ich habe mich heute von des Morgens an bis auf den Abend in Seschäften umgetrieben, vom Friedländischen Thor angesangen und mit dem Baisenhause aufgehört, wo ich depm Prediger Lauwitzwey theol. Bibl. gefunden, weld de ich keinen Anstand nehme, Ihnen, mein gütiger Freund, zu übermachen. Gestern blied ich ausdrücklich zu Hause, um den ganzen Tag Briefe zu schreiben. Meine beiden Federmesser waren verscwunden, und ich hatte alle Mühe von der Belt, Einen zu Ende zu bringen. Da kam der Meß- Catalog — und Kraus in einer so traurigen Gestalt, und that so kläge lich und so sinster, daß mir alle Lust vollends verging.

nichts tadeln follte. Nil admirari, sagt wohl Horaz- Aber loben würde sonst anch Sünde son; und doch lobte der Pansdater im Sanzelio selbst den ungerechten Haushalter, well er klüglich gethan hatte. Richt tadeln, sondern richten ist uns verdoten; skrem, salsch Zeugniß geben. Hiob war ein leichtsertiger Tadler, der Spötteren trank, wie Wasser, XXXIV. 7. Seine Freunde eben so seidige Tröster als Kunstrichter. Daher das Oraz-

tel zu Cliphas XI.II. 7. Wenn Die feine Concordanz haben, so bergen Sie eine, um Ihre Meynung zu belegen, wie ich meinen Ladel derseiben.

gen den Luxus, den einige unferer Schriftsteller mit ihrem Verkande treiben. Austatt diefes zu wehren, machte ich lieben pritz. Moses, fagen: Wollte Gott!.— Wahrsche übersches aber, bigvoglyphischen Logik bloß die Provinzen oder vielmehr Brünzen vom Reich der Wahrheit.

348. An 3: 8. Reidarbt.

Ronigsberg ben 31ten Dct. 1784

Liebser Gesatter, Handsmann und Areund, Gott erhalte und vermehre Ihre hausliche Auhe und Glückseligkeit, in einem treuen Arm sich Ihres Lebens zu erfreuen, und schenke Ihnen bald das neue Unterpfand seines Segens und Ihrer herzuchen Bieben

Im Ende des Jupi erhielt, ich sinen Brief von dem altesten Dagendarp, nehlt ein Paar Zeilen von seiner würdigen Mutter. Ich bin pach nicht im Stande gewesen, derank zu aute worten, weil mir grant die Feder anzusehen, besonders im Französischen. Was, Sie mir von dem ihngeren Schmohl melden, hernhigt

hamann's Schriften VII, Ih.

12

mich über unseres guten, ehelichen Betters Schickfel, und wird auch seinen Eitern zum Troft-gereichen. Ein Hunger - und RummerLeben, mit Chimaren im Kopf und einem nagenden Warm im Herzen, vertreibt die Bittetleit des Todes.

alter Ropf sorgs sich kumpk und genu "und schacknicke. Dem sel. Sander zu Ehren habe ich meine Besser umgeschaffen swie den Hose prediger M. Schulz in seiner Etläuterung zu Kant's Eritk sage) und mir eine unde Acctom Perucke zugelegt.

Meine freundschaftliche Empfehlung an Ihre nächste Freundin, mit dem Wunsch, daß sie bald eine fröhliche Kindermutter werden wisge, und an den ganzen schönen Kreis Ihres Hauses.

349. Un ben Rriegsrath Scheffner.

Königsberg ben agten 9000. 1784.

Sie erhalten hieben den zweiten Theil der Döderleinischen Bibliothet, die mir mehr Semuge thut, als die Quedlinburgische, mit dem etsten Theile der Meinersschen Reisebeschreisbung.

Bey der Uebersesung ves Swedenborg kann man sich gar keinen Begriff von dem Beson-

bern feines lattinischen Styls machen, ber wirk. lich etwas Gespenstermäßiges an fich hat. Wie unser Rant fic damals alle die Werke seiner Schwärmeren verschrieb, habe ich die Ueberwindung gehabt, das ganze Geschwader dicker Quartanten burchzulaufen, in benen eine fo ecfle Lautologie ber'Begriffe und Sachen enthalten ift, daß ich blutwenig und kaum über einen Bogen auszuzeichnen fand von dem, was fic durch etwas Grundliches ober wirklich Daradbres auszuzeichnen ichien. In Curland fant ich eine altere Schrift von ihm de infinito, bie gang im wolfisch - scholaftischen Gefcmad geschrieben war. Bon seinen metallurgischen Schriften, bie febr gelobt werben, babe ich nie etwas ju feben befommen. Das niemand von feinen zahlreichen- Ueberfegern etwas 3w verläßiges von feinem leben zusammengebracht, wundert mich auch, und daß man ben einer Mervenfrankheit ein so hobes und zum Theil gefundes Alter erreichen fann. Daß feine Erscheinungen mit wirflichen Parprismen begleitet gewesen, erinnere ich mich gelesen zu haben. Ich erflare mir alfo bas gange Wunber burch eine Art von transcendentaler Epi lepfie, die fich in einen fritischen Ochanm auflöst; benn bafin besteht seine gange Erscheinungslehre der Rirche. Leiber find Traume und - 42 ♥: i

Arankheiten die besten Data von der Energie unserer Seele.

Lavater melbet mir, den dritten Theil feiner Meffiade vollendet gu baben, und neunt fie seine füßeste Arbeit auf Erden. Er sowohl, dem ich ex professo wegen, meines Sohnes zu Münfter, als herber, bem ich ex parodo des balb geschrieben, melden mir Wunder von diesem jungen Manne, der meine Antwort noch nicht ermiebert, und wünschen mir beibe Glud zu dieser Eroberung, aus der ich bis diese Stunde nicht flug werden fann. Labater trägt mir auf, gles zu grüßen, was Grüße von ihm annimmt, besonders den ihm durch Dill lieb gewordenen Dippel ober hippel -.. ber mich mit meinem Fideicommiß auslachen wird, wie Sie es auch thun werben, ungeachtet Ihres eiften Gebotes, nichts zu tabeln.

Vorigen Sonntag erhielt ich einen Brief von Dender und seiner würdigen Frau. Er empsiehlt sich Ihnen, und denkt noch immer an Sie: mit Hochachtung und alter Freundschaft zurück. "Eine jugendliche Fehde machte mich mit ihm bekannt," und ich habe einige Jahre lang viele angenehme Briefe von ihm gehabt, die meine Entsernung aus Riga mich auch ihm entsernte. — Ik er's nicht, der etwas von Gnicciardini übersehen wollte?" Ob und was ich ihm daranf antworten soll, er-

warte ich von Ihrer Vorschrift, weil ich noch meiner ersten Bestimmung eines Copisien gerntren bleiben mag, und ziemlich ungern selbst concipire.

Von Flogel's Geschichte ber komischen Lieteratur habe ich ben ersten Band gelesen. Eine ziemlich gelehrte Compilation von mehr Wesensheit als Geschmack. Eine ungemein lange vorstäusige Abhandlung vom Romischen oder Läscherlichen überhaupt; hierauf eine kürzere von der Geschichte der komischen Litteratur überhaupt. S. 273 fängt sich erst der erste Theil an. Wie dieser das Belachenswersthe in der Gelehrsamkeit enthält, so wird der zweite Theil vom Verlachenswerthen haus dein. Ist diese Eintheilung nicht selbst sehr komisch?

Beym Empfang bieses Briefes wünsche ich einen fein hellen, heitern Wintertag, und was sich schlechterdings nicht lesen läßt — imagines et sautez.

350. An J. F. Sartined.

Ronigsberg ben 29ten Rov. 1784.

Mein alter, lieber Freund Hartknoch, Ihre Sache mit unserem Sevatter, Landsmann und Freund in W. liegt mir mehr am Herzen, als ich darüber zu schreiben vermag. Ich habe

ben zeen b. M. einen bicken Brief von ibm erhalten. Er benft nur im Borbepgeben an Sie, und leider! daß von seinem zweiten Theile noch fein Wort jum Druck abgeschrieben worben, und alles noch in Materialien und bem erften unvollständigen Abriß begraben liegt. Bald, lieber Partknoch, mochte ich Sie mit ben agnytischen Debmuttern vergleichen, welche Die ifraelitischen Anablein in der Geburt erflickten. Gott! wenn ich dech ein Mittel wußte, fold ein Paar Starrfopfe zu Paaren zu treiben, die im Grunde beide Unrecht haben, und am Ende fich feibst Schaden thun werden. Warum entziehen Sie dem armen Arbeiter von seinem Lohne, um es dem undankbaren Publico zu opfern? Freylich leben Sie von Lefern, aber diese wollen doch vom Schriftsteller unterhalten fepn. Ich fordere also Ihre faufmannische Großmuth auf, selbst ein Mittel aussindig zu machen. Wie soll ein Mann mit Geift und Feuer, Luft und Liebe fcreiben, wenn er mit fehlgeschlagenen Erwartungen, bitteren Vorwurfen und unseligen Bedurfnissen überhäuft und niedergeschlagen wird ? Beilen find commensurabel, aber feine Joeen-Wenn es auf Zeilen ankommt - wem warden sie leichter fließen? Lavater schreibt mie über mein Golgatha: "Der Schmetterling 8.49 ist nicht zu bezahlen; so was ift ewig,"

Safthen Sie mir einen zu dieser Jahrszeit voor mitten im Schnee und im Herzen des Winters. Wenn Sie, wie der Boreas, unsterem Freunde ins Gesicht und auf die Fäuste blasen, so wird er Ihnen Zeilen wie Eiszaspfen schreiben — aber keine Ideen. Vergleischen Sie Ihre Lage mit der seinigen, und seine jesige zu Weimar mit der zu Bückeburg, und thun Sie alles, was möglich ist, mit willigem Perzen, wenn Sie ein gleiches mit überssischem Maß wieder einerndten mollen. Das ist zu der Gang und Weg der lieben Natur, worauf Handel und Wandel, Ideen und Speschlationen und ihr Fortgang beruhen.

351. An ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigsberg ben gten Dec. 1784.

Den der erfie Band heransgekammen, haben mir einen sehr vergnügten Abend gemacht, der alle widtige Eindrücke seiner Apologie ausgestösst, und mich mit dem liebendwürdigen Verschler der der mischen Schriften völlig ausgesöhnt. Der zweite Theil von Büsching's Lebensbeschreibungen giebt dem erfien nichts nach. Pon Mendelssohn hab ich durch einen seiner Landsleute einen Gruß bekommen, auf dessen Richtigkeit ich aber nicht banen kann.

lin' nachgedruckt, und einige Exemplare hier unter ver Hand verkauft worden. Ich habe die Urderfestung verglichen, wo nur eine Geetle ausgelassen ist von wenig Zetten, kaum mit Absicht, sondern aus Flüchtigkeit und Rachlasigkeit, datan es nicht sehtt. Uebersehungen zu vergleichen, ist eine meiner liebsten Rebenarbeiten. Wenn Shaftesbury Ihnen gehöre, wänsche ich diesen Gebrauch auch davon machen zu können, besonders da das englische Original gegenwärtig auf meinem Tische tiegt.

/ 352. An Frang Buchois ju Dunfter.

Ronigsberg ben 15ten Dec. 1784.

Mein ewig zu verehrender Sohn und Wohlsthater, Vor ein Paar Stunden hatte ich einen Besuch von einem jungen Manne, den ich seit vielen Jahren kenne, und der mir seine Absicht, einen Bücherhandel in Eurland anzulegen, mittheilte, da meine älteste Tochter mit einem Stiese gelaufen kam, mit dem ich sogleich nach dem Munde suhr, weil ich Ihre Ausschicht zu erkennen glaubte. Ich war aber nicht im Stande, ihn wegen des angestebten Siegels heranszubringen, weil ich ein etwas unbeholsener Rensch bin; nahm als zu der Seschicklichseit meines Benspers meine Zusucht,

5

der bald bamit fertig wurde, wie die Eines gen einzahändigen. Statt: ves Dantes für seine Wiche bat ich ihn, mich allein zu lassen, weil ich nicht anders, als ohne Zeugen. Ihren Weief nebst Beplagen zu tesen im Staude war. Wie wohl mir duben zu Muth gewesen, vermag ich nicht zu sagen. Ungeachtet ich schon auf. Ihre Venlungs - und Pandlungs - Art durch eine umständliche Perzensergiesung unseres lieben kavater zubereitet und eingeweiht war, so überstrifft doch die Gute und Gräße der That und der Ersüllung alle seine peophetischen Winse und alle Träume meiner aufgebrachten Phantasse.

Die werden auf einmal jum Bater an mir und den Meinigen; lassen Sie mich, wie ein Kind, Ihren und einen boheren Wissen erkennen und annehmen. Dein Wille genschehe, hat mir den ganzen Tag im Sinn gelegen, und ich unterhielt mich über dieses Thema, nach einer Menge fleiner, unbedenstender Geschäfte, die mich den ganzen Vormittag zerstreut, mit einem unserer angesehensten Geistlichen, dem ich an meiner Hausthür begegnete, und der sich gefallen ließ, eine Stunde lang ben mir abzutreten, weil wir und eine Weile vorher ben austrem dirigirenden Oberbürgermeister einander abgelöst haseten, in Angelegenheiten, die eine Beziehung

nemer sich hatten. Durch einen so rüsigen, muthigen und heitern Tag ist mein Gemüth zu der Wonne dieses Abends eingeleitet worden.

Ob die Zeichen und Wunder meines ganzen Lebens meinen Glauben fiarken oden meinen Unglauben beschämen sollen, weiß den Perzenskundiger am besten. ——

Ach mein auserwählter, ach mein gewünschter Sohn! Bu was für einer Wüfte wird die beste Welt, wenn alles, alles darin eitet ift! Den Seinen giebt Er Schlaf. - Ein tiefer Solaf, fast ohne Traume, stand min micht nur des Nachts, sondern auch des Lags ju Gebot. Wenige Ausnahmen gab es in meinem Beben, ich habe mehr Frenden - als Leid-Thranen daxin vergossen; selbst meine ergiebige Galle tost fic leichter in Lachen als Webmuth auf. Benunbe mare es mir alten Mann anch jett wie bem Seifenfieder ober Boltejus Mana ergangen; aber es war ein: Handgriff, mich in der Weisheit Salomons und Erfeunt niß der Sitelkeit einen Schritt weiter zu bringen. Ich habe, glucklicher als er, unter Tanfenden Einen Menschen gefunden, ohne Laterne. mit mehr als archimedischer Wonne gefunden.

Der ewig reiche, Gott lasse Ihre Erndte: gleich Ihrer Anssaat gerathen, daß viele Gott danken mögen.

## . 353. An C. J. Kraus.

Im December 1784.

Clarissime Domine politice, Weil meine alten fleisen Knochen zur peripatetischen Phisosophie nicht mehr taugen, und meine labyerinthischen Spaziergänge nicht immer vor, sondern auch zuweilen zwischen der Tasel ab ovis ad poma eintressen, so muß ich schon zu einnem maccaronischen Gänsekiel meine Justucht nehmen, Ihnen meinen Dank für den benkome menden Berliner Ehristmonat im cant-atyle, den der komische Geschichtschreiber der komischen Litteratur per n, wie ein Asmus cum puncto, durch Kantschen Styl gegeben, zu übermachen:

Bum sapere aude! gehört auch aus eben berseiben Quelle: Noli admirari! clarissime Domine politice. Wie sehr ich unsern Plato liebe, und wie gern ich ibn lese, wissen Siez auch will ich mir seine Vormundschaft zur Leitung meines eigenen Verstandes, doch cum grano salia, gefallen lassen, ohne eine Selbst. Verzens zu besorgen.

Einen Prosessor der Logif und Rritifer der reinen Vernunft an die Regeln der Erklärung erinnern, wäre bepnahe Dochverrath. Da Sie mir überdieß Ihren Dutchinson fortgenommen, ohne seine Woral wieder erstattet zu haben, so besite ich kein anderweitiges Organon in meinem armseligen Büchervorrath. Eben so weinig bin ich im Stande, den Jusall südischer und christlicher Einstimmigkeit in vokunndschaftslicher Denkfrenheit mir aufzuklären, weil der königl. Bibliothetar mir den zweiten Jahrgang seiner Monatschtift auf eine höck unbarmberzige Art und Weise vorenthält, so sehr ich auch aus allen meinen Kräften zur Geburtshüsse des cosmopolitisch platonischen Chiliasmusdurch Wünsche, Erinnerungen, Vorbitte und Danksaung bengetragen.

Anftlarung mehr äfthetisch als dialectisch durch das Gleichnis der Unmündigkeit und Vormundsschaft, zwar nicht erklärt, doch wenigkens erstäutert und erweitert zu sehen. Kur liegt mir das merse haben – ein sehr bedeutendes Kunstswort, das sich kaum unslegelhaft in unsere deutsche Muttersprache übersehen läst, in dem vermaledepten adjecto oder Beyworte: selbst verschuldet.

Unvermögen ist eigentlich keine Schuld, wie unser Plato selbst erkennt, und wird nur zur Schuld durch den Willen und desselben Mangel an Entschließung und Muth, oder als Bolge vor gemachter Schulden.

Wer ift aber der unbestimmte Andere, der zweymal anonymisch vorkommt? Sehen Sie

bier, Domine politice, wie ungern die Wetaphysiker ihre Personen ben ihrem rechten Ramen nennen, und wie die Kasen um den heis
ken Brey herungeben. Doch ich sehe die Aufklärung unseres Jahrhunderts mit keinen Kasensondern reinen und gesunden Wenschenangen,
die freylich durch Jahre und Lucubrationen
und Räschereven etwas stumpf geworden, mir
aber zehnmal lieber sind, als die bey Wondschein aufgeklärten Ausen einer Adun geworden.

Ich frage daher auch noch jum zweitenmale mit katechetischer Freyheit: wer ift der Andere, von dem der cosmopolitische Chiliast weissagt? Wer ist der andere Barenhau. ter oder Leiter, den der Verfasser im Sinn, aber nicht auszusprechen das Derz hat? Ant. wort: der leidige Vormund, der als das correlatum des Unmündigen implicite versanden werden muß. Dieß ist der Mann des Todes. Die selbst verschuldete Vormundschaft und nicht Unmündigkeit —

Bojn verfährt der Chiliast mit diesem Anasben Absolom so säuberlich? Weil er sich selbst zu der Alasse der Bormünder zählt, und sich gegen unmündige Leser hadund ein Ausschen geben will. Die Unmündigkeit ist also nicht weiter selbst verschuldet, als in so feru sie sich der Leitung eines blinden oder unsicht der keitung eines blinden oder unsicht messchistunsschäller

feinem kandpfarter entgegenbrullte — Vormundes und Führers überläßt. Dieser ist der eigentliche Mann des Todes —

Worin besteht nun das Unvermögen oder die Schuld des fälschlich angeklagten Unmundigen? In seiner eigenen Feigheit und Fauls heit? Rein, in der Windheit seines Vormundes, der sich für sehend ausgiebt, und eben deßhalb alle Schuld verantworten muß.

menr und Speculant hinter bem Ofen und in der Schlafmütze den Unmundigen ihre Feigd beit vorwerfen, wenn ihr blinder Bormund ein wohl disciplinirtes zahlreiches heer zum Bürgen seiner Infallibilität und Orthodoxie hat? Wie kann man über die Faulheit solscher Unmundigen spotten, wenn ihr aufgekläriter und felbstdenkender Vormund, wosür ihn der eximirte Maulasse des ganzen Schauspiedes erklärt, sie nicht einmal für Maschinen, sondern für bloße Schatten seiner Riesengröße ansieht, wor denen er sich gar nicht sürchten darf, weil es seine dienstdaren Geister und die einzigen sind, an deren Dasehn er glaubt?

Rommt es asso nicht auf einerlen heraus: Glaube — Exèrcire — Bahle, wenn dich der T.... nicht holen soll? Ift es nicht sottise des trois parts? und welche ist die größte und sowerste? Eine Armee von Pfassen oder von

Schergen, Buttelfnechten und Benteschmeistern? Rach dem befremdlichen, unerwarteten Gange menschlicher Dinge, wornach fast alles im Großen paradox ift, kommt mir Glauben schwerer vor, als Berge versetzen, Evolutionen und Exerciția machen, und die Liquidation mit Unmündigen, donec reddant novistimum quadrantem.

Die Anklärung unseres Jahrhunderts ift also ein bloßes Rordlicht, aus dem sich kein rosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlasmuse und hinter dem Ofen, wahrsagen läßt. Alles Seschwäß und Raisonniren der eximirten Unmündigen, die sich zu Vormündern der selbst unmündigen, aber mit couteaux de chasse und Dolchen versehenen, Vormünder auswerfen; ein kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Ause sich kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Ause sie kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Wafeliarung für den seigen Bekand und ohne Wafeliarung für den seigen Willen; und die ganze Besantwortung der ausgeworfenen Frage eine blinde Inmündigen, der im Mittage wandelt.

Geschrieben den heiligen Abend des dierten und lesten Advent – Sonntages 1784 von des Clarissimi Domini Politici

gebundenem und seiner er= und esor terischen Frenheit entschlagenen, von Poeten und Statistikern verkannten Magus in tesonio. nemer sich hatten. Durch einen so rüstigen, muthigen und heitern Tag ist mein Gemüsch zu der Wonne dieses Abends eingeleitet worden.

Ob die Zeichen und Wunder meines ganzen Lebens meinen Glauben flarken oder meinen Unglauben beschämen sollen, weiß der Derzenskundiger am besten. ——

Ach mein auserwählter, ach mein gewänfchter Sohn! Bu was für einer Wüfte wird bie beste Welt, wenn alles, alles darin eitet tft! Den Seinen giebt Er Schlaf. - Ein tiefer Schlaf, fast ohne Tranme, stand mir wicht nur des Nachts, sondern auch des Lags ju Gebot. Wenige Ausnahmen gab es in meinem leben , ich habe mehr Freuden - als Leid-Thranen daxin vergoffen; felbft meine ergiebige Galle tost fich leichter in Lachen als Webmath auf. Benunhe mare es mir alten Mann auch jest wie bem Seifenfieder ober Boltejus Mana ergangen; aber es war ein. Handgriff, mich in der Weisheit Salomons und Erfennt niß ber Gitelfeit einen Schritt weiter an bringen. Ich habe, glucklicher als er, unter Tanfenden Einen Menschen gefunden, ohne Laterne. mit mehr als archimebischer Wonne gefunden.

Der ewig reiche Gott laffe Ihre Ernbte: gleich Ihrer Anssaat gerathen, daß viele Gott danken mögen.

## 353. An G. J. Araus.

Im December 1784.

Clarissime Domine politice, Weil meine alten keisen Anochen zur peripatetischen Phisolosphie nicht mehr taugen, und meine labyerinthischen Spaziergänge nicht immer vor, sondern auch zuweilen zwischen der Tafel ab ovis ad poma eintressen, so muß ich schon zu eisnem maccaronischen Gänsekiel meine Insucht nehmen, Ihnen meinen Dank für den begkomemenden Berliner Ehristmonat im cant-style, den der komische Geschichtschreiber der komischen Litteratur per n, wie ein Asmus cum puncto, durch Kantschen Styl gegeben, zu übermachen:

Bum sapere aude! gehört auch aus eben derselben Quelle: Noli admirari! clarissime Domine politice. Wie sehr ich unsern Plato liebe, und wie gern ich ihn lese, wissen Sie; auch will ich mir seine Vormundschaft zur Leitung meines eigenen Verstandes, doch cum grano salis, gefallen lassen, ohne eine Selbste Verschuldung durch Wangel des Herzens zu besorgen.

Einen Professor der Logif und Kritiker der reinen Vernunft an die Regeln der Erklärung erinnern, wäre bepnahe Hochverrath. Da Sie mir überdieß Ihren Putchinson fortgenommen, ohne seine Worat wieder erstattet zu haben, so besthe ich kein anderweitiges Organon in meinem armseligen Büchervorrath. Eben so weinig bin ich im Stande, den Zufall jüdischer und christlicher Einstimmigkeit in vokunndschaftslicher Denkfrenheit mir aufzukläten, weil der königl. Bibliothetar mir den zweiten Jahrgang stiner Monatschtift auf eine hocht unbarmberzige Art und Weise vorenthält, so sehr ich auch aus allen meinen Kräften zur Geburtshüsse des cosmopolitisch platonischen Chiliasmus durch Wünsche, Erinnerungen, Vorbitte und Danksaung bengetragen.

Daher lasse ich es mir gern gefallen, die Unstlärung mehr ästheeisch als dialectisch durch das Gleichnis der Unmündigkeit und Vormundsschaft, zwar nicht erklärt, doch wenigstens erstäntert und erweitert zu sehen. Kur liegt mir das mers haben – ein sehr bedeutendes Kunstwort, das sich kanm unslegelhaft in unsere deutsche Ruttersprache übersehen läst, in dem vermaledenten adjecto oder Benworte: selbst verschuldet.

Unvermögen ift eigentlich keine Schuld, wie unser Plato selbst erkennt, und wird nur zur Schuld durch den Willen und desselben Mangel an Entschließung und Muth, oder als Bolge vor gemachter Schulden.

Wer ist aber der unbestimmte Andere, der zweymal anonymisch vorkommt? Sehen Sie hier, Doming politice, wie ungern die Metan physiker ihre Personen ben ihrem rechten Rammen nennen, und wie die Rasen um den heisen Bren herumgeben. Doch ich sehe die Anfenklarung unseres Jahrhunderts wit keinen Kasenssondern reinen und gesunden Menschenaugen, die freylich durch Jahre und Lucubrationen und Raserenen etwas stumpf geworden, mit aber zehnmal lieber sind, als die ben Mond-schen aufgeklärten Augen einer Adam phannause.

Ich frage daher auch noch jum zweitenmale mit katechetischer Freyheit: wer ist der Andere, von dem der cosmopolitische Chis liast weisiagt? Wer ist der andere Bärenhäuster oder Leiter, den der Verfasser im Sinn, aber nicht auszusprechen das Derz hat? Antewort: der leidige Vormund, der als das carrelatum des Unmundigen implicite verstanden werden muß. Dieß ist der Mann des Todes. Die selbst verschuldete Vormundschaft und nicht Unmundigkeit.

Boju verfährt der Chiliask mit diesem Knassen Absolum so säuberlich? Weil er sich selbst und der Rlasse der Vormünder zählt, und sich gegen unmündige Leser dadund ein Ansehen geben will. Die Unmündigkeit ist also nicht weiter selbst verschuldet, als in so fern sie sich der Leitung eines blinden oder un sich th aren wie jener pommersche Ratespismnsschüler

feinem ganbpfarter entgegenbruffte - Bormundes und Babrers überlaßt. Diefer if ber

eigentliche Mann bes Tobes -

Worin besteht nun bas Unvermögen ober bie Sould bes falfolich angeflagten Unmun-Digen ? In feiner eigenen Beigheit und Sauls heif? Rein, in ber Mindheit feines Bormunbed, ber fich fur febend ausgiebt, und eben beghalb alle Sould verantworten muß.

· Dit was für Gewiffen fann ein Raifons neur und Speculant hinter bem Ofen und in ber Solafmuse ben Unmunbigen ihre Beigb beit borwerfen, wenn ihr blinber Bormund ein wohl bisciplinirtes zahlreiches heer gum Bargen feiner Infallibilitat und Orthoborie hat? Wie fann man über bie Faulheit fole der Unmunbigen fpotten, wenn ihr aufgeflare ter und felbstdenfender Bormund , wofür ibn ber eximirte Maulaffe bes gangen Schaufpies fes erffart, fie nicht einmal fur Dafchinen, fonbern für bioße Ochatten feiner Riefengröße anfieht, bor benen er fich gar nicht fürchten barf , weil es feine bienftbaren Geifer und Die einzigen find, an beren Dafebn er glaube ?

Rommt es alfo dicht auf einerlen berand: Glaube - Exercire - Bable, wenn bich ber 2 . . . . nicht holen foll? Ift es nicht sottiss des trois parts? und welche ift bie größte unb fowerfte ? Gine Armee son Pfaffen ober bon Dern? Rach dem befremdlichen, unerwarteten Sange menschlicher Dinge, wormach sast alles im Großen parador if, kammet mir Glauben schwerer vor, als Berge versesen, Evolutionen und Exercitic machen, und die Liquidation mit Unmundigen, donec reddant novissimum quadrantem.

Die Anklärung unferes Jahrhunderts ift also ein bloßes Rordlicht, aus dem sich kein rosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlafe müße und hinter dem Ofen, wahrsagen läßte Alles Geschwäß und Raisonniren der eximirtent Unmündigen, die sich zu Vormündern der selbst unmündigen, aber mit couteaux de chasse und Dolchen versehenen, Vormünder auswerfen, ein kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Ausse sin kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Ausse sin kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Ausse sin für den seigen Verstand und ohne Wäre me für den seigen Willen; und die ganze Besankwortung der ausgeworfenen Frage eine blimbe Ikumination für jeden Unmündigen, der im Mittage wandelt.

Seschrieben den heiligen Abend des dierten und letten Abvent - Sonntages 1784 von des Clarissimi Domini Politici

gebundenem und seiner er= und esor terischen Frenheit entschlagenen, von Poeten und Statistikern verkannten Magus in tesonio. seinem kandpfarter entgegenbrüste — Bormundes und Führers überläßt. Dieser ift der eigentliche Mann des Todes —

Worin besteht nun das Unvermögen oder die Schuld des fälschlich angeflagten Unmundigen? In seiner eigenen Feigheit und Fauldeit? Rein, in der Wlindheit seines Vormundes, der sich für sehend ausgiebt, und eben deshalb alle Schuld verantworten muß.

menr und Speenlant hinter dem Ofen und in der Schlafmüße den Unmundigen ihre Feige heit vorwerfen, wenn ihr blinder Bormund ein wohl disciplinirtes zahlreiches Deer zum Bürgen seiner Infaktibilität und Orthodoxie hat? Wie kann man über die Faulheit solcher Unmundigen spotten, wenn ihr aufgeklärter und felbstdenkender Vormund, wofür ihn der eximirte Raulasse des ganzen Schauspierles erklärt, sie nicht einmal für Raschinen, sondern sür bloße Schatten seiner Riesengröße ansieht, weil es seine dienstdaren Geister und die einzigen sind, an deren Dasehn er glaubt?

Rommt es also nicht auf einerlen herans: Glanbe — Exercire — Bahle, wenn dich der T.... nicht holen soll? Ift es nicht sottiss des trois parts? und welche ist die größte und sourse? Eine Armee von Pfassen oder von

Detergen, Battelfnecken und Beutelschreis dern? Rach dem befremblichen, unerwarteten Sange menschlicher Dinge, wormech sast alles im Großen parador ist, kommt mir Glauben schwerer vor, als Berge verseten, Evolutionen und Exercitic machen, und die Liquidation mit Unmündigen, donec reddant novissimum quadrantem.

Die Anklärung unseres Jahrhunderts ift also ein bloßes Rordlicht, aus dem sich kein cosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlasmuse und hinter dem Ofen, wahrsagen läßte Alles Geschwäh und Raisonniren der eximirtent Unmündigen, die sich zu Vormündern der seihst unmündigen, aber mit couteaux de chasse und Dolchen versehenen, Vormünder auswerfen, ein kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Auftlärung für den seigen Verstand und ohne Wäre me für den seigen Willen; und die ganze Beschntwortung der aufgeworfenen Frage eine blimde Inmination für jeden Unmündigen, der im Mittage wandelt.

Seschrieben den heiligen Abend des vierten und lesten Advent - Sonntages 1784 von des Clarissimi Domini Politici

gebundenem und seiner er= und esor terischen Frenheit entschlagenen, von Poeten und Statistifern verkannten Magus in tosonio. feinem Kandpfätter entgegenbruffte — Wormundes und Führers überläßt. Dieser ist der eigentliche Mann des Todes —

Worin besieht nun das Unvermögen oder die Schuld des fälschlich angeklagten Unmundigen? In seiner eigenen Beigheit und Faulsteit? Rein, in der Windheit seines Vormundes, der sich für sehend ausgiebt, und eben deßhalb alle Schuld verantworten muß.

Mit was für Gewissen kann ein Raisonnenr und Speculant hinter dem Ofen und in
der Schlasmüße den Unmündigen ihre Feige
heit vorwersen, wenn ihr blinder Bormund
ein wohl disciplinirtes zahlreiches Heer zum
Värgen seiner Infallibilität und Orthodopie
hat? Wie kann man über die Faulheit solicher Unmündigen spotten, wenn ihr aufgeklärier und selbstdenkender Vormund, wosür ihn
der eximirte Naulasse des ganzen Schauspieles erklärt, sie nicht einmal für Naschinen,
sondern sür bloße Schatten seiner Riesengröße
ansieht, vor denen er sich gar nicht sürchten
darf, weil es seine dienstdaren Geister und
die einzigen sind, an deren Dasehn er glaubt?

Rommt es also nicht auf einerlen herans: Glanbe — Exercire — Bahle, wenn dich der T.... nicht holen soll? Ift es nicht sottiss des trois parts? und welche ist die größte und sowrste? Eine Armee von Pfassen oder von

Bebergen, Buttelfnechten und Bentrischnet.
dern? Rach: dem befremdlichen, unerwarteten Gange menschlicher Dinge, wormech sast alles im Großen paradox ist, kannet mir Glauben schwerer vor, als Berge versehen, Evolutionen und Exerciția machen, und die Liquidation mit Unmündigen, donec reddant novissimum quadrantem.

Die Anklarung unferes Jahrhunderts ift also ein bioßes Rordlicht, aus dem sich kein cosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlasmus, als in der Anklasmus länder und Raisonniren der erimirtent Unmündigen, der sich zu Vormündern der selbst unmündigen, aber mit couteaux de chasse und Volchen versehenen, Vormünder auswerfen, ein kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Ausschlarung für den seigen Verstand und ohne Wärsen sie den seigen Willen; und die ganze Besantwortung der aufgeworfenen Frage eine blimde Ikumündigen, der im Mittage wandelt.

Geschrieben den heiligen Abend des vierten und letten Advent - Sonntages 1784 von des Clarissimi Domini Politici

gebundenem und seiner ex= und esor terischen Frenheit entschlagenen, von Poeten und Statistifern verkannten Magus in tesonio. Und in der Dunketheit giebe's gottlich fifice

Radio ett.

Meine Verklarung der Kantischen Erklarung tauft alfo darauf hinaus, daß mabre Aufflarung in einem Ausgange bes unmundigen Menschen aus einer allerhocht felbst vere schuldeten Vornundschaft befiehe. Die Furcht bes herrn ift der Weisheit Unfang, und diefe Weisheit macht uns feig zu lügen und faul zu dichten — besto muthiger gegen, Vormun, der, die bochkens den Leib todten und den Beutel aussaugen können; desto barmberziger gegen unsere unmundigen Mitbruber und fruchtbarer an guten Werfen der Unfterblichkeit. Die Distinction zwischen bem öffentlichen und Dripatdienste der Bernunft ist so komisch als Flogel's feine in Be - und Berlachenswurdiges. Freplich kommt es darauf an, die beiden Raturen eines Unmundigen und Bormunds ju vereinigen, aber beide zu fich felbst widerspredenden Sppofriten zu machen , ift kein Arcapum, das erst gepredigt werden darf; sondern hier liegt eben der Knote der gangen politischen Anfgabe. Was hilft mir das Feperkleid der

ber Frenheit, went ich babeim im Skaven. fittel ? Gehört Plato auch jum Schänen Geschlecht, das er wie ein alter Hagesolz verlaumver? Die Weiber follen foweigen in der Gemeine, und situcuissent, philosophi mensissent. Daheim - b. i. auf dem Ratheder, und auf der Bubne und auf der Rangel - mogen sie plaudern nach Sengensluft, da reden sie als Vormander; und mussen, alles vergessen und allem widersprechen, sobald sie in ihrer eigenen seibstverschuldeten Unmundige feit dem Staate Scharwerk thun follen. Also der öffentliche Gebrauch der Vernunft und Frepbeie ist nichts als ein Rachtisch, ein geiler Rachtifd. Der Prinatzebrauch ist das tägliche Brod, das wir für jenen entbehren sollen-Die feibft verfculdete Unmandigfeit iff ein eben so schiefes Manl, als er bem gane zen fconen Geschiecht macht, und bas meine drey Söchter nicht auf fich figen laffen werden. Anch' io sono zatore! und kein Manle noch Lohndiener eines Obervogts, sondem halte es mit ber unmimbigen Unfdulb. Amen !

354. An 3. 3. Reichards

Konigsberg am zweiten Christage 1784.

Mein alter, lieber Freund, Sevatter und Laudsmann, Zuodederst wänsche Ihren Slück Damann's Schriften, VII. Th. 13 su der Keinen Tochter, idie: Ihnen. Gett gegen Ende des Movembers geschenkt, und winsiche, daß er kie Ihnen erhalten, und Ihnen unch mehr von Ihrer tieden Stant bescheren molle, und Ihrem ganzen Sause so viel Frende und und Segen schenke, als er mich den Isten d. M. hat erleben lassen.

Ungeachtet ich Ihnen oft genug meine Rothgeklagt, so können Sie sich doch kaum vorsstellen, wie weit selbige, ging. Wenn Gott nicht den jungen Lindner auf drep Bierkeljahre in mein Haus geschieft hätte:, so mare ich sonn längst in Schulden vertiefe. Ich habe mich von seiner Penston bisher erhalten, und das Delkrüglein ging auch zu Ende bis auf die lette Reige. — Ungeachtet ich weder zum Helden, noch Märtyrer, noch Minch, noch Schmaroher geboren bin, so besitz ich doch eine kleine Ansage zu allem, und in dieser Wischung so verschiedenen Siemente besteht vielleicht die Idiospakrasse komme ich von weie

Den 4ten September komme ich von meis ner Sevatterin Courtan zu Danse, und sinde einen Brief von einem litterarischen Freunde, mit dem meine Verbindung seit langer Zeit aufgelöst ist, nebst einer Einlage von einem ihm unbekannten jungen Manne, aus der vortigen Stzend, ver ihn ausdrücklich bestacht um sich meinethallen zu erknndigen. Dieser Unbekannte schreibt mir von Verbindlichkeiten gegen mich, die ich bis diese Stunde weder zu begreifen noch zu ergründen im Stande bin. Wenn ihn sein schlechter Gesundheitszustand nicht abgehalten, würde er mich schon dieses Jahr besucht haben. Ich überlese seinen Briefzwermal und quale mich die halbe Nacht wegen dieses Gastes, der mich zugleich dat, ihn zum Sohn anzunehmen.

Den Morgen barauf überlese ich den Brief jum brittenmale, und zwen Worter machten mich aufmerkfam, die ich den Abend vorher übergangen haben maß; dennoch schienen fie mir noch zu zwendeutig, um meine Beforgniß gang ju unterbrucken. Bon einer bennahe ro. mischen Idee begeistert, laufe ich ben ganzen XIII. Sonntag herum, am meinen Freunden und Freundinnen, worunter auch Ihre liebe Schwester gehört, anzumelden: Mir ift ein Sohn gegeben! Alles machte große Augen, in der Mennung, daß mir wirklich ein Kind geboren ware. Ich lachte noch mehr über bas Butrauen, das man zu einem alten Manne hatte, noch ein solches opus operatum leisten zu können. Mit meiner Antwort mar ich auch nicht fautafelig, machte es aber wie die Boten Benhadads, nahm eilends das Wort von ihm und dentete es auf mich. I. Kon. XX. 33. Babrenber Beit erhielt ich allerhand: Rache

richten von der Individualität dieses et len Junglings, die meine Einbildungsfraft aufs bochte spannten. Gie mubbe aber unendlich übertroffen durch das fürfiliche Geschent einer Anmeisung auf ein so ansehnliches Cavical für jedes meiner vier lieben Rinder in gleichen Theilen, daß ich, eben fo sehr über Die unaussprechliche Gabe, als über die un= aussprechliche Art, womit mir selbige aufgeopfert und aufgedrungen wurde, in Erstaunen und Werehrung der gottlichen Borfehung und ibrer Individualität, die sich auf Spaßen und Eulen erfrect, vergeben mochte. einmal bin ich vermögend, meine vier Kinder wie ein rechtschaffener Weter von den Zinsen zu ernähren und zu erziehen.

Ich weiß, Sie freuen sich mit mir, lieber gnter Reichardt, und werden die Anwendung von diesem Zeichen und. Wunder, das Gott an mir armen, verlassenen, verschmachten Mann gethan hat, von selbst zu Ihrer Stärzung und Tröstung anwenden. Sie können sich leicht denken, wie unzeduldig ich din, meinen Schupengel von Angesicht zu Angesicht zu Angesicht zu singesicht zu langesicht zu sehen. Dazu gehört aber Auerhöchste Erelandniß, die ich nicht direct suchen kann.

Meine armen commilitones in teloneo haben pich vor wenigen Tagen an den Prinzen Deinrich gewandt, und ich habe nolens volens auch unterschreiben mussen. Wein herz zieht mich zum Prinzen von Preussen. Thue ich das gerade, oder können Sie das auf die sicherste Art, ohne sich selbst zu exponiren, bewerkstelligen? Ich erwarte von Ihrer bewährten Freundschaft darüber die nothige Erklärung.

Ich erwarte meinen Sohn aus Gravensthin, um mir alle gedruckte und geschriebene Aften auszusuchen, weil er damit besser Bescheid weiß als ich. Zu Memoiren und Consessionen, die wo nicht interessanter doch wahrbafter sepn sollen, als der welschen Ciceroni unseres aufgeklärten Jahrhunderts, und ein Scherstein zu dem cosmopolitischen Chiliasmo beptragen, und, daß nicht die unschuldige Unsmündigkeit, sondern die allerhöchst verschuldete Vormundschaft Ursache sep, predigen sollen. Gott gebe, daß es ihm gefälliger sep, als der Philosophen Opfer, die nicht wissen, was sie böses thun, wie der Prediger weissagt, IV. 17.

Ist mein Scheblimini so glücklich, gehört, und wie ich hoffe verstanden zu werden, so werde ich von meiner elenden Antorschaft. sagen können: Auch in der Dankelheit giebts göttlich schöne Pslichten, — und alle Helden unserer Litteratur auslachen, die, deutsch zu fagen, nichts als Vetrüger zub pallio philosophico sind.

Wenigstens will ich all das Meinige thun, und einander wieder zu sehen. Sott erfülle unseres Herzens Wunsch und gebe neuen Segen zum neuen Jahre. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Sechswöchnerin und bleiben Sie mein herzlicher Freund in Berlin instar omnium

So kommt Gott, eh' wir's uns verfehn und läßt uns fehr viel Gut's geschehn,

sangen unsere sel. Mütter und Wärterinnen,
— leider jest nicht mehr! Unsere Kinder sollen erst Christen, hernach schöne Geister, und
wenn sie können, auch Philosophen werden;
nicht umgekehrt, die Pferde hinter'm Wagen
angespannt.

355. An Franz Buchole gu Munfter.

Ronigsberg ben 23ten Jan. 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschter Sohn, Ungeachtet aller Rechte eines Basters, die Sie sich auf mich und meine Kinder erworben, giebt Ihnen mein herz am liebsten jenen Namen Ihrer eigenen Wahl.

Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen die Begebenheiten meines wunderbaren Jah. ves noch vollends mitzutheilen.

Im Sommer besuchte ich meine Freundin, die wurdige Varonesse von Vondeli; und weß

bas herz voll ift, geht der Mund über; fo Klante ich ihr meine Roth in Ansehnug der Erziehung meiner bren Tochter. Sie war so großmuthig mich haffen zu lassen, daß sie fic dieser Gorge unterziehen wurde. Mit eben fo vieler Achtsamkeit ersuchte fie mich. einige Rietdungsstucke abhoien zu lassen, wenn ich ihr biefe Fürsorge nicht übel anslegte. Das gefcah, und ich habe fie feit dieser Beit weber besucht, noch mich bedankt. Rach Erlebung des 15ten Decembers war meine erfte Bewegung, diese großmuthige Freundin preiner Freude Theil nehmen zu laffen. Gie machte mir Bedenflichkeiten und wollte ihre Entschließung auf Oftern ansfegen. Ich bat nur für meine älteste Tochter, aber je eher je lieber, und ich kam gang beschämt nach Sause, weil 'es mir gar zu auffallend war, daß ihre Freundin und Gesellschafterinu, ein Frauwin von Markein, es für udthig faud, mich wie ein Rind zu liebkosen, um rubig zu senn. Den orten December erhielt ich meines herjens Bunfc, die Erlandniß, den Tag baranf meine Sochter hinzubringen. Denfelben Rachmittag kam mein Sohn von Graventhin, er führte am 28ten seine Schwester in ihrer neuen Mutter Saus.

Den 29ten Dec. erscheint des Morgens ein Bedienter aus dem gräff. Kapserlingischen

Daufe und ich werbe ben Mergen barauf bingebeten.: 3d erscheine ben 3oten zur bekimmten Stunde. Man' machte mir einige Vorwürfe, das ich nicht öfter kame, und endlich entamirt die gute Grafin mit ber augemeinen Bemerfung, daß ich auswärts in gutem Andenken ftande. 3ch gab ihr hierin Recht, und einen Beweis davon, daß ich durch einen mir unbekannten Wohlthater in ben Stand gefest worden, geftern meine alteste Tochter ben ber Baroneffe Bondeli unterzubringen. Ohne Ramen, Ort und Umftanbe zu verrathen, war ich meiner Zunge nicht machtig — und ein Zusammenfluß von Ideen, die ich nicht betailliren kann und die fich auf Data beziehen, macht mich bisweilen eben so beredt als stumm. Sie erkaunte, das schon jemand ihrer mir zugebachten Frende zuvorgekommen war., und theilte mir endlich den Auftrag einer Fürstip Galligin mit, web de ihr den Anftrag, gethan, alle meine Schriften zusammenzubringen, und meine ganse Lage und Individualität von innen und ansen ihr anzavertranen. Ich bin so glücklich gewesen, alle meine fliegenden Blatter auf bren Stude hier aufuntreiben. Wie faner mir aber die Dnrchficht aller diefer Dif. geburten geworden, fann fich niemand vor-Rellen. Das meifte beruht auf ofters febr

zufälligen, Umschnben, die ich wir gar wicht wieder ins Gedächtniß zu rufen im Stande. bin, eben so oft auf offenbar falschen Bermuthungen und recht chimärischen und willskihrlichen Combinationen.

Alle Ruckacht auf den alten Abam jeder auch noch so fleinen Autorschaft ben Seite gefest, ift mir auch biefes Beichen = und Wunderspiel der Vorsehnng erfreulich gewesen um Ihrentwillen. Denn meine Bermntbung ift eingetroffen, daß bie Sache, ba das Gelbi einmal an die Bank gekommen, nicht geheim bleiben fonnte und zu allerhand uns beiben nachtheiligen Borurtheilen Anlaß geben warbe, (man halt Sie bier für einen Mylord und mich für einen Betrüger, ber fich burch verftellte Urmuth Mitleiden erschlichen; auch hat man uns beibe im Berbacht einer Odwarmeren,) welche durch den mir eben so unbegreiflichen und zufälligen Beschmack einer Fürstin und durch bas Borntheil bes Standes und Geschlechts gleichsam gebeckt werben.

Run ist mein größtes und innigstes Anlies gen Rachricht von Ihrer Sesandheit und ets was von der Seschichte Ihrer Krankheit zu haben. Unser Leib ist der Erstgeborne und verdient als Tempel unsere Pflege und Sorgs falt. Viesleicht thäte unser kaltes Klima Ihren schwächlichen Leibesumständen mehr Dienste als Die absehen können. Sollte aber Ihre Unpählichkeit und die Aerzte eine Neise widerrathen, so din ich fertig, alles zu unsernehmen mit Gottes Benstand, um unsere gegenseitige Sehnsucht zu befriedigen.

356. An den Kriegsrath Scheffner.

Ronigsberg ben 24ten Jan. 1785.

Geftern vor acht Tagen schickte mir mein lieber Gevatter Claudius seine Weihnachts. Cantleve (welche ich mit erster Gelegenheit zur rück erwarte,) und meldete mir die mit Les benegesahr verknüpfte Entdindung seiner Redecca vom stebencen Linde, das anch eine Redecca ist. Den Herren Lunstrichtern schmeckt die Poesse wie das Grumet von der Weise de Die Freunde des Asmus lassen sich, wie die Weisen, das Hen und Stroh nicht irren.

Den 15ten d. M. habe ich 21 Heste meis ner, opusculorum abgeliesert. Es sehlen nicht mehr als

- 1. Dangenil, den ich bennahe mich schäme, für meine Arbeit zu erkennen-
- :. 2. Die Hirtenbriefe, das Schuldrama betreffend.
- 3. Die drenfache Recension der Kreuzzüge. Sollten Sie die beiden legeren besizen, und entbehren können, so würde ich die-

ses Opfer zu ersesen suchen, so gut und bald ich kann. Ich glaube aber, daß die durchlandtige Leferin nicht eben nach mehr Maculatur luftern fenn wird, und wage meine Bitte pur auf den unpermutheten Fall einer ausdrückli-Bon Recensionen habe ich den Rachfrage. nicht mehr als nenn Stud schaffen konnen und überhaupt von dem meisten das lette Exemplar hingeben muffen; und mir ift alle Luft an einer Sammlung meiner erften Schriften, die ich im Sinnigehabt, ben diefer Durchficht vereckelt und verfalgen worden. Wo ich jest ein Exemplat zu den socratischen Denfwurdigfeiten und einigen andern berbekommen soll, weiß ich auch nicht. Ein Gebulfe ift mir überhaupt unendehrlich, den ich auch nicht aufzutreiben weiß. Dazu gebort ein Freund, ber nicht nur Duße, fondern auch etwas mehr hat, ich menne Sympathie und Verläugnung publici saporis — wie mein erfter Lieblings - Autor Petron fagt - und meis nen zweiten Lieblings - Antor, den Perfins, verfteht und ju schmeden im Stande ift.

Die komischen Romane aus den Papieven des braunen Mannes und des Verf. des Siegfried von Lindenberg, haben mir unaussprechliches Vergnügen gemacht, das ich mit Ihnen zu theilen wünschte. Zwischenein erbaue ich mich an D. J. F. Döderlein's Predigten zur christlichen Belehrung über Wahrheiten der Religion, Palle 1797, bie auch Ihren Benfall erhalten könnten: —

Vive le Roi! rufe ich Ihnen, mein gutiger Freund, noch aus ber letten Reige meiner kalten Dunschschale zu. Das Licht meiner Augen ist bennahe erlösicht. Dieser beilige Abend fommt mir theuer zu fiehen. Einen Sachsen für meine zweite Lochter Lene Rathe, mit der ich heute vor acht Tagen einen glucklichen Anfang im französisch Lefen gemacht habe, und einen Dutichen für Mariane Sophie. Doch das sind bohmische Dorfer für den Erbherrn in Sptintlaten! Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und zuden Sie die Bonkern so hoch Sie wollen aber Ihren empfind - und punschfeligen Freund und Diener J. G. H.

## 357. An Berber.

Ronigsberg ben 6ten Febr. 1785.

Herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Seit dem 7ten Nov. v. J. bin ich Ihnen eine Antwort schuldig. Desto mehr habe ich an Sie gedacht — Es ist mir wohl ein heiliges Stillschweigen auferlegt — anch ist es Gottes Ehre, eine Sache perbersen. Aber kurt, wir werden: uns noch sehen,

sicht schan aus Dusseldorf deshalb einen Wink schalten? Ich kop schon im beil, rom. Reiche, gleich einem Blanchard, auf und nies der. Die arme Raupe thut aber am besten, daß sie die Vorsehung walten und für die Flügel sorgen läßt zur Erreichung unserer Wünsche, die auch ihre Absichten sind. Wir wollen das Sute mit dem Munde, und sie in der That und Wahrheit.

Run ich folge weiter Ihrem von mir lies genden Briefe nach. Sie wollen affo niche Saalbaderepen — könnten: es denn nicht Bannchen seyn, etwa wetgkritische oder sons etwas? Meines fel. Vaters Badwanne if mir so heilig, als dem alten Sokrates seiner Mutter Stuhl. Ich habe immer an einem alten griechischen Epigramm, das Vater Pagedorn übersetzt hat, eine kindische Freude gehaht. Wie meine Muse eine der barmherzigen Schwekern ift, so läuft der Inhalt aller meinen Blätter auf eine barmherzige Kunstrichteren hinans, aber ohne Ansehn der Person — bes kändig nur in Einer Wanne.

Richt eine bloke igun sondern ein kuror, uterinus hat mich zu den meisten Auffähen getrieben. Anstatt Geld zu nehmen, hatte ich lieber Geld gegeben, und das Widerspiel von anderen Schriftstellern getrieben. Sott hat

meine traurige, sinstere Autorschaft zum Werkzeuge gebraucht, den Kindern meines Leibes wohl zu thun, und ihre Erziehung zu beförvern.

Es ist noch kein Bierteljahr, da ich ben einem Freunde speiste in Geselschaft eines Wannes vom Handwerk, der mir auch den Antrag that, daß ich ein paar hundert Thailer durch eine Sammlung meiner Schriften verdienen könnte. Weine Antwort war: was ich mit ein paar hundert Thalern machen könnte? Wan brach in ein lautes Gelächter aus, dessen Grund ich in meiner einfältigen Frage nicht sogleich absehen konnte; unterdessen glaube ich nicht ganz unrecht gehabt zu haben. —

Ein Freund von Mendelssohn schrieb hied ber mit einiger Empfindlichkeit darüber, daß ich ihn zum Atheisten gemacht hatte, und schien mit S. 71 sehr unzufrieden zu senn. Ich machte mir diesen Wink zu Ruße, um wenigstens über meine Saße nachzudenken. Daß ich ganz etwas anderes unter Atheismus verstehe, ist aus S. 54 zu ersehen. Ferner ist dort vom atheistischen Fanatismo die Rede, und ich hatte Belege aus 1. Joh. 2, 23. Joh. 5, 23. 14, 9 12, 45. für mich. Wie ich eben den Kopf mit diesen Gedanken von habe, fälle es dem lieben Düffeldorser ein, mir die Dandsseift, die Sie auch gehabt, mitzutheilent

Das war für mich ein sehr gelegener Innd,
ben Spinola ein wenig näher in studiren,
den ich school ein Eursand getesen. Run din
ich sehr Infrieden, daß ich non einem andern
ich sehr abselöst worden, und win sehr sehr es dem Mendelssohn überlassen, wie ihm fere

Durch jenen infänigen Umstand bin ich wit dem lieben Selbstpeiniger Jacobi in ein mit dem lieben Selbstpeiniger Jacobi in ein mein sen solchen berben, verwilkenten, und die leicht gar zu vertranlichen Wrieswechsei gerneten, wich kann glaube, daß ich im Stanischen, Weiseleris ein Selbsten, seinen piis derideriis ein Selbsten, seinen piis derideriis ein Selbsten wenn migt zu thun, so mare es mis lieber, wenn wirdt zu auf Werdruß, als wegen seiner zunehmen. Den Krankbeit, nicht antworten könnte.

Daß der unglückliche Schmobl, weiland Better Beder, bep ben bermudischen Infeln über Bord gefallen und ertrunten ift, wird Ihnen schon bekannt senn.

Gibbon's history of the decline and fall of the Roman Empire habe in 3 präcktigen Onartanten zu Ende gebracht. Der Berfasset hat ein rechtes Puddings, Sesicht, das dem Bauch seines Plans angemessen ist. Diese drep Schrift in ben gefunden zu haben, was kenthung in ich sagen, den Jeind des Ehristenstung in ich son gefunden zu haben, was mich bewogen, einem renden In haben, was mich bewogen, einem renden In haben bier bas mich bewogen, einem renden

Huch zu seiner Bibliothet zu empfehlen. Schabe, daß die dentsche Uebersetung: eines so wichtigen Werks in Stocken gerathen ist. Es erspresert aber einen Mann, der des Verfassers schäner Schreibart gewachsen, und seinen Kenntnissen übetlegen ware.

Gott gebe Ihnen nur Gesundheit, Geiff und State zur Ausarbeitung Ihrer Ideen. Kant ist von seinem System zu voll, um Ste umparthepisch: beurtheisen zu können. Auch ist noch keiner im Stande, Ihren Plan zu übersehen. Werden Sie nur nicht ungeduldig und mürrisch; Leibnitzens Stuhl ist Ihnen vielleicht noch zugedacht. Er war doch Präsident der lange verwaisten, welschen Afar demie? die zeitig genug germanisert werden wird.

## .. 358. Xn Carolina Serber.

Ronigsberg ben 7ten gebr. 1785.

Meine verehrungswürdige: Freundin und Sepatterin, Schon vor Empfang Ihres umständlichen Berichts in einer so unangenehmen Angelegenheit, habe ich es an einer Vermittelung von meiner Seite nicht sehfen lassen, auch nachber alles, was ich gekonnt, ausewandt, um die Verbitterung zwischen heiden alten Vernnden zu wildern und zu besäusigen. Bepeiner

einer veriährten Bertraulichkeit sollte es niemals zu einem solchen Misverständniß kommen. Da ich in einer ähnlichen Lage bin
und demselben Mann viele Verbindlichkeiten
habe, so ist frenlich auch der ganze Vorfall
für mich eine Warnung gewesen. Ich habe
mich durch meine Freymüthigkeit der unangenehmen Nachfolge eines ähnlichen Schicksals
ausgesetzt, und es thäte mir webe, einen
Vertrauten meiner jüngeren Jahre zum Feinde zu haben, um so mehr, da ich in der
ganzen Sache nicht unparthepisch genug seyn
kann, und sie mir wie ein alter Schaden
vorkommt, der lange unter sich gefressen,
ebe er ausgebrochen ist.

In der Freundschaft, wie in der Che, liegt die Schuld mehrentheils an beiden Theisen. Wenn jeder seine Fehler erkennte, würde jeder des andern Last leichter ertragen, und das Areuz anf sich nehmen, das im Handel und Wandel unvermeidlich ist. Pelfen Sie mir nur, meine verehrungswürdige Freundin und Gevatterin, unsern lieben Antor zur Großmuth und Geduld in guten Werken aufzumuntern; so hosse ich, daß es mir auch noch gelingen soll, den kränklichen alten Verleger zur Billigkeit und Bescheidenheit eines fröhlichen Gebers zu überreden, und seine gute

hamann's Schriften VII. Sh.

rent mich erhalten.

Meingläubigen, die nur immer auf Wenschen seben, und ben Menschen siehen stehen und selbst zu kennen, word ihr gebenken, daß Gott alles zu ersper im Stande, was und Menschen entsperen, und ihr guter Wille, whee Seines Sinsten, ja öfters ein Hinderniß unseres Werksperen ist, ja öfters ein Hinderniß unseres Beites wird.

Durch ein wahres Wunder gottlicher Vorschung und Barmherzigkeit ist meinem Sanse Seil widerfahren, ohne daß ich noch bis diese Stunde recht weiß, wie mir geschehen.

Alle meine Einkunfte waren so beschaffen, daß ich meine Ausgaben mit dem Wachsthum meiner vier Kinder einschränken mußte. Lust und Muth verging mir zu leben, wenn ich an meine Lage dachte, die mir wie eine dde, leere Wüsse vorkam, bep dem an Genuß leider verwöhnten Geschmack.

Da kam mir den Isten December ein Brief, wie ein Friedensbote vom Himmel des Rachts erscheint, mit einer Assignation auf die hiese ge Bank; welche jedes meiner Ainder zu gleichen Theisen bedenkt.

Sie können leicht benken, wie erleichtert mein Gemuth, und daß ich wie nen geboren bin. Ich habe jest keine andere Sorge als, das mir anvertrante Pfand der Vorsehung und unbekannter Freundschaft tren, gewissenhaft und klug zu verwalten. Mit der Lust zu leben nimmt auch die Lust zu arbeiten zu, und der Wuth, mehr zu unternehmen, vielleicht selbst eine so lang erwünschte Reise und Ausstucht zu meiner Erholung, nach einer bepnabe zwanzigjährigen Quarantaine in Fesseln und Banden des Rummers.

À

M

Æ

ø

11

1

Auf daß die überschwengliche Gnade durch Wieler Danksagen Gott reichlich preise, hat die 'geheime Geschichte, ungeachtet des mir aufgelegten Stillschweigens, hier ruchtbar werden mussen. Ich weiß, daß Sie, meine verehrungswürdige Freundin und Gevakterin, in und mit Ihrem Pause auch in der Stille sich freuen, Gott danken, und von ihm erwarten werden, was zum wahren Frommen dient.

Wie nah bin ich Ihnen seitdem, ungeachetet meines Stillschweigens gewesen; wie vollschmen wird meine Freude seyn, — wenn es vollsommene Freuden für unsere Erde giebt, so sind sie, wie die vollsommenste Weisheit eines Salomo, exhorte und erfüllte Träume — meinen lieben Pathen und seine Brüder, und die Einzige, ihre Wutter, und meinen alten bewährten Landsmann und Dechanten aller ausländischen Freunde, zu

Lanne wieder herzustellen, worin er sich bisher gegen mich erhalten.

D wir Kleingläubigen, die nur immer auf Menschen sehen, und ben Menschen siehen bleiben, ohne sie und und selbst zu kennen, und ohne zu bedenken, daß Gott alles zu ersetzen im Stande, was und Menschen entziehen, und ihr guter Wille, ohne Seines Segens Einsuß, ein todtes und leeres Werkzeug ist, ja öfters ein Hinderniß unseres Glücks wird.

Durch ein wahres Wunder göttlicher Vorfehung und Barmherzigkeit ist meinem Sanse Seil widerfahren, ohne daß ich noch bis
diese Stunde recht weis, wie mir geschehen.

Alle meine Einkunfte waren so beschaffen, daß ich meine Ansgaben mit dem Wachsthum meiner vier Kinder einschränken mußte. Lust und Muth verging mir zu leben, wenn ich an meine Lage dachte, die mir wie eine dde, leere Wüste vorfam, bey dem an Genuß leider verwöhnten Geschmack.

Da kam mir den Isten December ein Brief, wie ein Friedensbote vom Himmel des Rachts erscheint, mit einer Assignation auf die hiese ge Bank; welche jedes meiner Ainder zu gleichen Theisen bedenkt.

Sie können leicht denken, wie erleichtert mein Semuth, und daß ich wie nen gehoren bin.

Ich habe jest keine andere Sorge als, das mir anvertrante Pfand der Vorsehung und unbekannter Freundschaft tren, gewissenhaft und king zu verwalten. Mit der Lust zu leben nimmt auch die Lust zu arbeiten zu, und der Wuth, mehr zu unternehmen, vielleicht selbst eine so lang erwünsche Reise und Ausstucht zu meiner Erholung, nach einer bepnahe zwanzigjährigen Quarantaine in Fesseln und Vandeben den des Kummers.

Auf daß die überschwengliche Gnade durch Bieler Danksagen Sott reichlich preise, hat die geheime Geschichte, ungeachtet des mir aufgelegten Stillschweigens, hier ruchtbar werden mussen. Ich weiß, daß Sie, meine verehrungswürdige Freundin und Sevatterin, in und mit Ihrem Pause auch in der Stille sich freuen, Sott danken, und von ihm erwarten werden, was zum wahren Frommen dient.

Wie nah bin ich Ihnen seitdem, ungeachetet meines Stillschweigens gewesen; wie vollschmen wird meine Freude seyn, — wenn es vollsommene Freuden für unsere Erde giebt, so sind sie, wie die vollsommenste Weisheit eines Salomo, erhörte und erfüllte Träume — meinen lieben Pathen und seine Brüder, und die Einzige, ihre Rutter, und meinen alten bewährten Landsmann und Dechanten aller ausländischen Freunde, zu

schanen und zu erkennen! Gott schenke uns allen dazu Leben und Gesundheit, und Sein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel! denn seine Gnade ist bester denn Leben

359. An ben Kriegsrath Scheffner.

Königsberg den 11ten Febr. 1785.

Ungeachtet die tormenta Ihrer lehter 311schrift nicht anzusehen sind, will ich doch gern,
wie Sie, mit schlechteren Briefen fürlieb uehmen, lieber ohne Ropsschmerzen als mit Tasenten leben. Ich hosse und wünsche, daß
Ihre Sesundheit wieder hergestellt sep. Wenn
das Fasien mir nicht zu sauer würde, möchte
ich selbiges der Ipecacuanha vorziehen. Mir
fallen alle Erleichterungen von oben sehr schwer,
und ich traue den weit her geholten Mitteln
nicht viel, wegen der unverweidlichen Verfälschungen.

Die beiden spanischen Bücher habe ich Montags erhalten, und sage Ihnen sur Ihre freundschafliche Vorsorge, mein spanisches Fach zu vermehren, den herzlichsten Dank. Des Cervantes Erzählungen habe ich mir längk gewänscht, — aber es geht mir wie dem Seizigen, dem mehr am Haben als Gebrauchen gelegen ist. Vielleicht schenkt mir Gott einen jungen Freund, wie mein Hill war, ser bringt ihn bald wieder zurück, wenn er noch

lebt; benn sein Stillschweigen macht mich von Tag zu Tag warnhiger.

Ich denke, die Fürstein wird an den 21 heften genug haben. Richt für ste, sondern für
einen mir viel naberen Freund muß ich
wein eigenes lestes Exemplar der Hirtenbriefe abtreten, und beruhige mich deshalb mit
Ihrer geneigten Anerkteiung zum Behuse der
neuen Ausgabe-

Ich habe wirklich schon mehr als einmal baran gebacht; auch an Derz batte es mir sticht gefehlt, Sie darum anzusprechen. Ich habe aber immer geglaubt, daß bie Scheibewand unferes Geschmacks zu groß ware. Bicht nur Verfind, sondern and Petron find meine erften Lieblings = Autoren gewesen. 3ch habe febr spåt den Doraz kennen gelernt, und ich habe ihn Jahre lang in einem Zugeobne feiner mube werben zu tonnen, Tag für Tag wiederholt. Ungeachtet ich alle drey ausgeschwitt, so haben ste doch in meine schedia Lucilianae humilitatis vielen Einfluß gehabt und mid auf die effectus artis severae und die Handhabung atrocis styli aufmerkam gemacht.

Es ist für mich wirklich eine herkulische Alrbeit gewesen, was ich von 59 bis 83 geschrieben, durchzugehen, weil sich alles auf die wirklichen Lagen meines Lebens bezieht, auf Angenhicke, faifche, Misse, verweikte Eindrücke, die ich mir nicht zu ernenern im Stande din Ich versuhd wich selbst nicht mehr zuganz anders als damals, manches beforter, manches schlechter. Was man nicht persebt, icht man lieber ungelesen, und spüte auch ungeschen sein, und spüte auch ungeschen wieden, wied noch weniger allige.

Dennoch munschten die damaligen Dobenpriefter: der neueften Litteratut eine neue Auflage ber :- speratischen : Denkwurdigfgiten , ; bie ich geschrieben hatte ohne andere Quellen ais des Thomakus Uebersegung des Charventier und Cooper's Lebensbeschreibung des Socrates. Wie mir aber ben Lesung des Plato zu Muth gewesen, davon ist hinz mehr als einmal Zeuge gemefen, gesetzt auch, daß es mir wie den Mustegern der Physiognomie des Mondes gegangen, und der halbe Plato eine Wiedervereinigung meiner socratischen hirngespinke gu fenn schieu. Diese, gang entgegengesehten Wirkungen auf mein eigen Gemuth und das Ureheils der Recensenten find wenigstens für mich Ahndungen für die Energie ihres jureiden den Grundes sowohl vom Werth als Unwerth meiner Arbeiten, und daß felbige nicht vergehlich gewesen find-

Ich bin einmal an Partknoch verhaftet, und will alles thun, mein Wort zu haltenAn meinem Ramen oder Anf ift nichts gelegen; aber Gewissens halber kann ich
weder einem Verleger noch dem Publico zumuthen, unversändliches Zeug zu lesen. Gott
versieht mich, sagte, wo ich nicht irre, Sanho Papsa; aber ich möchte mich doch auch
wenigstens versiehen, und mein RächsterVon den Zween (Kant und Berens) hat mich
lesterer sast zu innig verstanden, wovon ich
noch ein startes, schriftliches Document in
Händen zu haben glaube. Daß alle gleich
viel versiehen sollen, ist unmöglich; aber doch
jeder etwas und nach seinem Maß, das er
felbst hat, und ich ihm weder geben kann noch
ung.

Wenn Sie also, höchstigenehrender Freund, sich wie Virgil an dem stercore Ennii nicht eckeln noch granen lassen, so halte ich Sie beym Worte, und kame es auf einen Verstuch an. Haben Sie die socratischen Denkswürdigkeiten, so übersende ich Ihnen von jerdem Abschnitt ein Verzeichniß der Orucksehler, Sorrecturen und Anmerkungen, die Sie sich die Wühe geben würden, in Ihr Exemplar einzutragen oder damit zu vergleichen, und ich bäte mir bloß eine kleine Note über jede Stelle aus, die Sie nicht verständen, um wenigkens mir seihst darüber Rechenschaft geben zu konnen. Daben Sie keine socration

siele Denkonrbigkeiten — so ift dies eine conditio sine qua non für mich. Denn kann ich nicht vom Ep ansangen, so kommt es nicht zu den Aepfeln.

— Ich habe die Quellen des Spinoza, ven Cartes und Hobbes schon Wochen lang vor mir liegen; weder Zeit noch Luft.

Ohne mathematische Figuren findet feine mathematische Methode Statt; und das ift für mich eine mathematische Wahrheit, gleich ber, daß jede Große fich felber gleich ift: aus Bortern und Erklarungen läßt fich weber mehr noch weniger herans bringen, als jeder darein legen will ober gelegt hat. Die gange Gewiß. beit ber Mathematif hangt von der Ratur ihrer Sprace ab, die Rothwendigkeit aller Beweise, von der poetischen Licenz, metaphy-Afche Puncte, Linien und Blachen ju benfen, die physich numbglich find. Was Demossbenes actio, Engel Mimit, Batteng Rachahmung ber schönen Ratur neunt, ift får mich Sprace, das Organon und Criterion der Bernunft, wie Young sagt. Hier liegt reine Bernunft und zugleich ihre Eritif - und die ewigen Granzftreitigfeiten werben fo lange mabren, bis die Sprache aufhören mit Weiffagungen und Erfenntniß.

Die gätige Fran Ariegsräthin thut mir so viel Ehre, wenn sie mich eines B. Vatriotismus fisig hate. Es war keine Engelzunge, die ich mit Punsch küpelte, sondern ein unembiges Uebel von tödtlichen Sifts, wie S.,
Jacob sagt: durch sie loven wir Gott den Bater, und durch sie sinden wir den Menschen nach dem Bilde Gottes gemacht.

360. An Frang Budolt zu Manfter.

Konigsberg ben 22ten gebr, 1785, ...

Mein auserwählter, mein gewünscherr Sohn, Das Liebesderhältniß Ihrer eigenen Wahl wird für mich immer interessanter und imniger, je mehr ich von Ihnen selbst lese. Sie haben sich alle Verdienste eines Erstgebornen erworben und mich erst in den Stand geseht, ein Vater meiner Kinder zu senn, aber diese und mich selbst in die Furcht einer desto größeren Verantwortung und in das sanste Joch einer desto gewissenhafteren Trene und ausmertsameren Gegenliebe.

Ihren kleinen Brief vom zeen Janner habe ich am letten erhalten und den ersten Monat des laufenden Jahres mit rechter Seelenfreude beschließen können, mit desto mehr Unruhe und ängstlicher Ungeduld aber das mir angemeldete Schreiben erwartet, hauptsächlich für Ihre Gesundheit besorgt, gemäß Ihren eigenen, Lavater's und Rieufer's Anschen Denkwärdigkeiten — so ift diest eine canditio sine gua non für mich. Denn kann ich nicht vom Ep anfangen, so kommt es nicht zu den Aepfeln.

— Ich habe die Quellen des Spinoza, ven Cartes und Hobbes schon Wochen lang vor mir liegen; weder Zeit noch Luft.

Ohne mathematische Ziguren findet teine mathematische Methode Statt; und das ift für mich eine mathematische Wahrheit, gleich ber, daß jede Größe fich felber gleich ift: aus Wor. tern und Erklarungen läßt fich weber mehr noch weniger heraus bringen, als jeder darein fegen will ober gelegt hat. Die gange Gewiß. beit ber Mathematik hangt von der Ratur ihrer Sprace ab, die Rothwendigkeit aller Beweise, von der poetischen Licenz, metaphy. Afche Puncte, Linien und Blachen gu benten, die phosisch unmöglich find. Was Demosshenes actio, Engel Mimit, Battent Rachahmung ber schönen Ratur nennt, ift für mich Sprace, bas Organon and Criterion der Vernunft, wie Poung sagt. Hier liege reine Vernunft und augleich ihre Eritik - und die ewigen Granzftreitigfeiten werben fo lange währen, bis die Sprace aufhören mit Weiffagungen und Erfenntniß.

Die gutige Fran Kriegerathin thut mir ju viel Ehre, wenn sie mich eines B. Patriotis-

mus fisig hate. Es war keine Engelzunge, die ich mit Punsch küpelte, sondern ein unsemhiges Uebel voll tödtlichen Sifts, wie S. Jacob sagt: durch sie loben wir Gott den Bater, und durch sie sinchen wir den Menschen nach dem Bilde Gottes gemacht.

360. An Frang Budole gu Manfter.

Konigsberg ben 22ten gebr. 1785,

Mein auserwählter, mein gewünscherr Sohn, Das Liebesverhältniß Ihrer eigenen Wahl wird für mich immer interessanter und imniger, je mehr ich von Ihnen selbst lese. Sie haben sich alle Verdienste eines Erstgebornen erworben und mich erst in den Stand geset, ein Vater meiner Kinder zu senn, aber diese und mich selbst in die Furcht einer desto größeren Verantwortung und in das sanste Joch einer besto gewissenhafteren Trene und answertsameren Gegenliebe.

Ihren kleinen Brief vom 7sen Jänner habe ich am letten erhalten und den ersten Monat des laufenden Jahres mit rechter Seelenfreude beschließen können, mit desto mehr Unruhe und ängstlicher Ungeduld aber das mir angemeldete Schreiben erwartet, hauptsächlich für Ihre Sesundheit besorgt, gemäß Ihren eigenen, Lavater's und Rieufer's Anzeigen, hiernächt für Misvenkändnisse, die wenschlicher Borsicht nuvermeidlich, aft Werfzewge einer göttlichen Worsehung sind und zu unserem Besten dienen mussen. Ein ähnliches Seillschweigen aus Düsseldorf mit ähnlichen Beforgnissen.

Den ibten erhielt ich Antwort von Jacobi, der Sie errathen hat und den ich als. Ihren Freund voraussette. Ich wurde dadurch erleichtert und schrieb'mit berfelben Post zurud. Um 19ten in after Frühe überschickte mir mein biefiger Freund Jacobi Ihre Einlage. Ich frente mich sehr , den Abend vorher meiner mittleren Socter jur Gesellicaft Dillen eingenommen zu haben und daber zu Saufe bleiben zu muffen, um fogleich antworten ju tonnen. Schrieb and fluge in einem Tummel von Beitschweifigfeit und Rurie — amant alternae Camoenahm an einem barunterlaufenben malo domestico weiter keinen Antheil, als daß ich meiner Hausmutter den vollen Lobn ansjahlte, um ihre Magd aus dem Sause jagen zu können; die Magb war aus dem Saufe, und ehe ich es mir versab, fleht ein Gaft por mir, der hofmeifter aus Graventhin, Dr. Scheller, und bittet fich auf eine einzige Racht Herberge aus, bringt ein Paar Karpfen und einen Sasen mit. Sein einziges Geschäft mar Sonntags Morgens, einem unferer Minister

seine Aufwartung als Candidatus Ministerii 211 machen und pracis Mittage fchechterbings wieder ahmfahren. Sanntags Morgens geht ein jeder seiner Wege, mit wiederholter Abs rede, daß unser Mittag pracis um 11 Mho. fertig fenn , und er nicht einen einzigen Aleegenblief von seinem ersten Vorsage abgehalten werden sollte. Im Wege ju Jacobi, ber mich an Mittag gemift vermuthet batte, werbe ich von einem Boten meines alten Verlegers, gewesenen Latterie - Directors, jegigen Ban piermullers, Schriftgießers und : Landinufers ju Trutenan, and Buchbruckers ju Marienmerder, Den. Kanter, angerufen, um mir melben, daß fein herr in ber Stadt fen, den ich lange nicht gesehen, mid nothig mit ihm -au sprechen hatte. Da ich aus eines alles unternehmenden Mannes Munde erfuhr, daß er wegen des gefallenen tiefen Schnees hier vor Unter liegen muffe, eile ich aus ber Schloßfirche, wo Scheller auch ansprechen wollte, mit der festen Entschließung, diefem feine 26reise aus dem Sinn zu reden, und ihn noch eine Racht bis auf den andern Morgen auf. zuhalten. Meine unterwegs barüber gehaltenen Soliloquia waren alle verloren, und ich ers fuhr mit rechtem Berdruß, wie ich zu Sause fam, daß er ohngeachtet alles Juredens tifte Biertelftunde guper, ohne etwas genoffen

ober mitgenominien zu haben 3"Mit einem polnischen Abschiede, wie man man bier fagt, auf einem einspännigen Schlitten abgefahren war. Um meinem Berbruf Luff zu machen, wäßte ich kein ander Mittel als einen großen Brief an meinen Anaben, vielleicht den lessen, den er von mir erhält, weil er in der Ofterwoche zu Häuse kommt, anzufangen, für die morgende Poft Ju gutem Glud tamen bren Frennde einer nach dem andern mich einige Stunden ju zerftreuen, Ranter, ein Jude, und Professor Rraus, den ich lange nicht gesehen und ber ben Ropf von Gedanten über die Amtstreue hatte, dem ich ein ander Motto: Thu deine Pflicht, und thu fe nicht, jur Amts - Ringheit entgegen fegen muß. Matth. XXIV. 45.

Vergeben Sie es einem so händlichen alten Mann, daß er Sie an seinen Heerd und Achdenfeuer versest. Auch hier sind die Götter, sagte der mir liebe Heraklit benm Besuch einiger Abgesandten. An dieser kleinen West hab' ich gang, und sie ist das einzige Observatorium, von dem ich die große zu beurtheiten im Stande bin, die ich nicht kenne, und für die ich mich auch nicht schiese. Um Sie die ganze Perrichkeit meiner Schwäche sehen zu lassen, wünscher ich Sie hier, und krähe in weinem Perzen, wie ein Pahn auf seinem Berge, nach Ihrer endlichen Erklärung, von der mein Entschluß abhängen wird.

Alles zusäuige ift zwepdentig, und den solch chen datis ist kein anderer Schluß möglich als aut aut — Ihre Rengierde einen Menschen zu sehen, dem Sie Ihr Enthehrliches, wie Sie es nennen, aufgeopfert, kann so groß und so ftark nicht seyn, als mein philosophisches Bedürsniß im physischen und metaphysischen Werstande — die Hand, durch welche Gott mein Alles, das schon verlorne Und meiner häuslichen Guüge, Anhe und Freude auf Einwal wieder hergestellt, durch ein, meinem tiesen dunkeln Glauben und Unglauben entsprechendes Wunder und Zeichen — diese Hand wenigstens zu sühlen und zu dem chen.

Ihre eigene Besorgnis wegen Ihrer Gesundheits, Umstände, Lavater's Zenguis, Sie das zweptemal kaum erkannt zu haben, und auch Rleuker's Wink in einem Brief vom 27. Revember, den ich erst am Renjahrstage erhielt, über Ihre sehr geschwächte Leibeskräfte, macten mich eben so dringend, Ihnen zuvorzukonzmen und alles von meiner Sette anzuwenden, um keine Zeit zu versäumen. Auch hatte das übersließende Delmaaß meine halbverloschene Lampe in eine eben, so unmässige Glut, und meine Lebensgeister in solche Gabrung gebracht, ober mitgenoninten zu haben ; nite einem polnischen Abschiede, wie man man bier fagt, auf einem einspännigen Schitten abgefabren war. Um meinem Berbruf Luft zu machen, wafte ich fein ander Mittel als einen großen Brief an meinen Anaben, vielleicht den lesmen, den er von mir erhalt, weil er in der Offerwoche zu Häuse kommt, anzufangen, für bie morgende Poft 3u gutem Glud famen bren Freunde einer nach dem andern', mich einige Stunden ju zerftreuen, Ranter, ein Inde, und Professor Rraus, den ich lange nicht gesehen und ber ben Ropf boll von Gedanten über die Amtstreue batte, dem ich ein ander Motto: Ehn deine Pflicht, und thu fe nicht, jur Amts - Ringheit entgegen feten muß. Matth. XXIV. 45.

Bergeben Sie es einem so hanslichen alsten Mann, daß er Sie an seinen Heerd und Kachenfener versett. Auch hier And die Götster, sagte der mir liebe Peraklit benm Besuch einiger Abgesandten. An dieser kleinen Best dab' ich gang, und sie ist das einzige Observaterium, von dem ich die große zu beurtheisten im Stande bin, die ich nicht kenne, und für die ich mich auch nicht schiefe. Um Sie die ganze Perkichkeit meiner Schwäche sehen zu lassen, wünscher ich Sie hier, und krähe in meinem Herzen, wie ein Hahn auf seinem

Berge, nach Ihrer endlichen Erklarung, von der mein Entschluß abhängen wird.

Alles zufähige ift zwepdentig, und ben solch chen datis ist kein anderer Schluß möglich als aut aut — Ihre Reugierde einen Menschen zu sehen, dem Sie Ihr Enthehrliches, wie Sie es nennen, aufgeopfert, kann so groß und so fark nicht seyn, als mein phisosophisches Bedürsniß im physischen und metaphysischen Verstande — die Hand, durch welche Gott mein Alles, das schon verlorne UN meiner häuslichen Inüge, Ruhe und Freude auf Einmal wieder hergestellt, durch ein, meinem tiefen dunkeln Glauben und Unglauben entsprechendes Wunder und Zeichen — diese Hand wenigstens zu sübsten und zu dründen.

Ihre eigene Besorgnis wegen Ihrer Gesandheits Umstände, Lavater's Zenguis, Sie das weptemal kaum erkannt zu haben, und auch Rienker's Wink in einem Brief vom 27. Revember, den ich erst am Renjahrstage erhielt, über Ihre sehr geschwächte Leibeskräfte, machten mich eben so dringend, Ihnen zuvorzukommen und alles von meiner Seite anzuwenden, um keine Zeit zu versäumen. Auch hatte das übersließende Delmaaß meine halbverloschene Lampe in eine eben, so unmäßige Gint, und meine Lebensgeister in solche Gährung gebracht,

daß mie keine Mäuer zu hoch schien, einen Sprung zu' magen. Gefundheitereife, meinen Herder noch einmal zu seben Samilie und Claudins von Person fennen in fernen, und meine beiden Gottesfinder denn in meinem Baterlande habe ich feine diese Reise war eine Mine, an der ich Jahre lang gegraben, und ben Gebanten baran fcon ganz aufgegeben hatte. Auf einmal etwachte dieser eingeschlafene Riese. Weil die Unternehmung einer so weiten Reife, die ich unbeholfener Maun, der schon dren Anfalle des Podagra gehabt, aber das vorige Jahr Davon verschont geblieben bin, gern in Gefellschaft meines Dans Michael thun mochte, das schwerfte von jenen beiden aut-aut ift: so that mir eine so alte Lieblings . Idee wirktiche Dienste, und meine Einbildungsfraft pflugt gern mit diesem Ralbe auf ben außerfen Mothfall. Ohne ben diesen Gebaufen einer Leichtfertigfeit mir bewußt, ober eben ein Stlave meines Worts zu fenn - ift and ben mir Ja, ja, und Rein ist nein, wie bep jedem ehrlichen Mann.

Ihr erster Brief war bloß für mich ein auffallendes Experiment electrischer Funken. Weil ich überhaupt ein wenig mittheilend bin und gegen mein eigen Urtheil mißtrauisch — so gab ich, mit Zurüchaltung des meinigen, meinen vertrauteffen Freunden Ihren erfien Brief zu lesen, ohne mich barüber zu wunbern, daß sie weniger Antheil als ich selbfe daran nehmen. Ihren zweiten Brief mußte ich, weil ich reinen Wein und offenen Dandel liebe, dem Manne, der all mein baares Vermögen in Sanden hat und den ich zu meinem Unterhandler ben ber Bank brauchte der Pflegmutter meiner altesten Tochter and ihrem leiblichen Bruder, doch ohne 3mhalt der Benlage, mittheilen-Der dritte und alle folgende Briefe bleiben vor Jedermanns Angen verfiegelt und verschloffen, und ich eigne mir selbige particularissime zu und privatissime. Rach ben zwen letten hoffe ich und wunsche ich , das Ihre Gesundheit Sie nicht an der Ausführung Ihrer schon in petto beschlossenen Reise hindern, fondern lettere vielleicht zur Beforderung ber erften gebeiblich und gesegnet senn wird.

Ich studire Ihre Briefe, wie Sie schreiben meine Blätter studirt zu haben. Sie schreiben mir Räthsel, geben mir aber auch zugleich den Aufschluß zu den meisten. Ich erwarte das übrige von Ihrem Hauptbriefe, in dessen Sange ich ungeachtet meiner Ungeduld ungern sidren möchte.

Aue Ihre Urtheile über Menschen und Sachen sind keine Rathsel für mich, sondern

Beweise unserer harmoniae praestabilitae. Der Anoten liegt immer in dem, was Sie von sich selbst sagen, da liegt immer etwas paradores in thesi für mich; ich vermuthe aber, daß es Ihnen mit meinen ewigen Antithesen nicht besser geht.

Die gelehrten Rlätscherepen können Ihnen micht ein so großer Gräuel sepn als mir selbst, besonders so bald ein dritter darein verwickelt wird. Meiner selbst wegen bin ich ziemlich gleichgültig, auch wohl leichtspunig bis zum Muchwillen eines Alcibiades.

Senwaaß zu einem Operations. Man, dessen Streit ich mit zufriedenem Dank von Ihnen erwarte. Alle meine Gedanken concentriren sich bald auf einen einzigen Fleck, und diversien eben so natürlich ins weite Feld. Mein Geschmack an theologisch - politischen Phanemenen und die idiosynkratische Association meisner Ideen hat manche erloschene Grillen in mir wieder aufgeweckt, zu denen meine alte Liebe verrostet schien. Mein Patriotismus ist aus eben so viel Liebe als Has meines Waterlandes zusammengesest. Mancher aristophanische Schlucken, mancher engastrimpthische Odem ängstigt mich. —

## Bon Betber.

Weimar ben 28ten Febr. 1785.

Liebster Freund und Sevatter, Ihr lang erwarteter Brief tam mir sehr erfreulich, und siebenfach erfreulis eber, ba er fo gute Rachrichten enthielt, von benen ich zwar zum Voraus burch Arabition etwas wußte, aber boch schwieg, theils weil es mir geheim anvertraut seyn sollte, theils weil ich billig von Ihnen das erste Wort boren wollte. Ich erklarte mir inbessen auch hieraus, und aus der freudigen Bestürzung, in der Sie sepn wurben, Ihr langes Stillschweigen. Run, Gott hat alles wohl gemacht; und wenn ich bie Berkettung ber Umstände betrachte, wie Bucholz barauf kommen muß= te, so wird mir ber Finger ber Providenz noch sichtbas ver, die Welten zusammenspinnt, und aus ihnen Thau ber Erquidung regnet. Wie wir uns schon ben ber er-Ken Radricht hierüber gefreut haben, bebarf keiner Worte, da wir, wiewohl auf eine so untraftige Weis se, in ber Stille all Ihr Leiben mitfahlten, und bie Last, die Sie trugen, ben jedem Gebanken an Sie mir aufs Herz siel. Run nochmals, Gott hat alles wohl gemacht. Es ift mir feit biefer Beit fo leicht ums Berg, da ich auch rings um mich sehe, wie Gott über und gegen Menschen = Erwartung Alles schickt und wendet. Es kommen Zeiten ber Erquickung, wann und wober sie niemand weiß; laffet uns ihm also trauen und glauben.

hamann's Schriften. VII, Th.

Ihre Luft zu reisen freut mich, als ob ich mit 36. nen reisete; bie Freude, Sie zu seben, wird auch mir neue Jugend geben. D wie viel ift geschehen und über-Kanben, seitbem wir uns nicht gesehen haben! Aber, liebster D., mit Ihnen nach Duffelborf ober Munfter. wie mir Jacobi hieroglyphisch andeutet, zu reifen, ift min unmöglich. Richten Sie sich also mit Ihrer Reise so ein, bag wir uns hier feben. Die Urfache meiner Richt-Mitreise ist ehehaft; weil ich namlich mit meiner Rrau und einigen Kindern burchaus ins Sarisbad muß, und biese Reise weber aufgeschoben noch erfest werben sanu, obgleich ber gute Jacobi bazu allerlen Projecte ersonnen hat. Wir konnen uns auch hier ftiller mit einander freuen und gufammenleben. Eroffnen Sie mir also aus den Schäßen Ihres Herzens etwas weiteres von ihrem Zuge, sobald Sie können, und ich mich barnach einrichten.

tinser gewesener Kammerherr v. Seckenborf (bev einige meiner Bolkslieber componirt hat,) ist vorige Woche als Preussischer Sesandter im Reich, von Berlin zurückgekommen. Er hat mit Mendelssohn gesprochen, der auf die Fortsehung der Ideen sehr begierig ist, und ihn darüber ausfragen wollen, wohin die Sache lausen werde. "Er fürchtet, er sürchtet, daß Schwärmeren dahinter stecke, und daß ich am Ende ein Flämmchen ausstellen werde, das, wie er gesagt, nicht für uns ist." Er hat gemennt, alle Spristen senen Schwärmeren

swischen Fell und Fleisch sien mag. Es ist sonderbar, daß die Metaphy siter, wie Ihr Kant, auch in der Gesschichte teine Geschichte wollen und sie mit dreister Stirn so gut als aus der Welt leugnen. Ich will Feuer und Holz zusammentragen, die historische Flamme recht groß zu machen, wenn es auch abermals, wie die Urkunde, der Scheiterhausen meines philosophischen Gerüchts seyn sollte. Laß sie in ihrem kalten, leeren Eisschimmel speculiren!

361. An Frang Buchole gu Dunfter.

Königsberg ben 9ten Marz 1785. Auf bem Bette.

Dein auserwählter, mein gewünschter Sohn, Ihren lieben Brief vom 17ten habe ich den 5ten d. M. erhalten und ein Paar Stunden vorher einen von unserem Jacobi aus Düschdorf, worin er mir meldet, daß Sie "ihm auch geschrieben, sich als den Mann bestannt, aber zugleich gebeten, die Fürstin darüber in Zweifel zu lassen." Der kurze Brief ist nur ein Umschlag zur Mittheilung der Abschrift eines desto größeren und längeren, den die Fürstin an ihn über mich und mich allein geschrieben. In was für ganz natürliche Berslegenheiten ich durch den zuvorkommenden Sie

fer unsers J. mich zu feben, und die Serunterlaffung der Fürstin zu meinem Geschmack, Rechtfertigung beffelben, jegigen Bunfchen und Bedürfnissen — gesett werde, tonnen Sie fich leicht vorstellen, da ich nichts in und an mir finde, das folche gunstige Vorurtheile beantworten konnte. Gie haben mir in Ihrem letten Schreiben auch ben Troft entzogen, an Ihren Sauptbrief gebacht zu haben, dem Sie mir in jedem Ihrer vorigen Briefe hoffnung gegeben. Gott Lob, daß Ihre Rrantbeit ohne Schmerzen ift! Vorigen Sonntag Laetare ethielt ich einen Brief von meinem D. Lindner aus Salle. Er benft nicht an feine Abreise, wohl aber an eine Lustreise zur Offermesse. Was ich an eben bem Sonntage äber Matth. XIX, gedacht habe, muß ich Ih. nen mittheilen. Ich habe auch bisweilen noch einen boberen Sinn gesucht, halte-aber jest den nächsten für den höchsten oder hoch genug.

Der Herr verwies seine Versucher auf die Genesin und den Ursprung des Schestandes — Die Jünger machten darans einen Schluß, der auf einer andern Seite jener Urkunde wisdersprach. Dort hieß es: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sen — Die Jünger schloßen: es ist also nicht gut, ehelich zu werden. — Allerdings, nicht gut für Verschnitzene. Diese Wahrheit ist einleuchtend. Se

giebt aber drep Arten von Berschnittenen. Sinige werden icon aus Mutterleib unvermo. gend geboren — wie es blind geborne giebt, und dergleichen find wohl die feltenfien. bere werben von Menschen berschnitten. Dieß geschah wohl nicht im judischen gande, aber besto mehr im ganzen Orient, wo eine solche Berftummelung zugleich zu großen Chren. und Hofftellen qualificirte, die für ein solches Opfer schadlos hielten. Die britte Art find diejenigen, welche fich felbft berschnitten haben um des himmelreichs willen. Ohngeachtet Jesaias LVI. 3—5 schon von der Gluckselig. feit solcher evangelisch — verschnittenen geweisfagt hatte, mußte boch bas Selbfiverschneiden um des himmelreiches willen ein Wort fenn, welches kein judischer Ropf noch judischer Geschmad zu faffen im Stande war. Sein rech. tes Auge ausreißen, seine rechte Hand oder Fuß abbauen, konnte nicht so hart in ihren Ohren senn, weil ihnen, meines Wissens, nicht einmal die Verstümmelung der Thiere erlaubt ift, und fruchtbare Chen mit rechter Eifersucht von ihnen geschätt murden. Dem Apostel Paulus murde es gegeben, dieses Wort feines herrn eigentlich gu faffen und der Gemeine zu Korinth 1. VII mitzutheilen: Es ift bem Menschen gut, baß er kein Weib betühre — und dieß ganze Rapitel ist ein Commentarins voller didactischen

Weisbeit über ben Spruch Christi. Sich seibst verschneiden, erklart Paulus: wenn fich jemand fest vornimmt, weil er ungezwungen ift und feinen fregen Willen hat, und es in feinem Dergen beschleußt, seine Jungfranschaft so bleiben zu lassen. Wie Moses den Scheide. brief einführte um der Juden Bergens Dartigkeit willen, so rieth Paulus zum Colibat an, durch sein eigen Bepspiel und Grunde um der damaligen Roth willen. Bu mas für abscheulichen Gräueln und Digbräuchen hat aber die Beiligkeit des ehelosen Lebens Unlag gegeben, und zu mas für einem hohen Ideal unsers mit Christo in Gott verborgenen Les bens hat, eben derselbe Apostel den Spestand aufgerichtet!

Rach dieser Stellung der Begriffe sinde ich in der Antwort Jesu eine solche Einheit, Now- ständigkeit, einen so leichten Ue- bergang oder vielmehr Schwung vom Ratür- lichen aufs Seistliche, ein solch genaues, har- monisches Verhältniß sowohl zu dem, was schon in einem alten Propheten geschrieben stand, als zu dem, was von dem jüngsten Apostel noch geschrieben werden sollte, daß ich keine Rengierde nach einem höheren Sinn mehr branche. Denn damals war es weder Zeit zu sasten, weil der Bräntigam bep den Jüngern war,

noch weniger an Verschneibung zu denken, als mit einem: capiat qui capiat!

Ich weiß nicht, in wie weit dieses Sie hefriedigen wird. Diese Stelle hat immer meine Ansmerksamkeit auf sich gezogen. Meine Darstellung entspricht nicht einmal recht meinen eigenen Eindrücken; wie den Ihrigen, wünschte ich zu wissen.

Den 10ten.

Ich wurde gestern von Besuchen und zulegt burch einen unerwarteten Brief aus Beimar unterbrochen, der auf meine Lebensgeifter, nach einem bon allen fieberhaften Unwanbelungen und Rrampfen fast gang fregen Cage, und auf meine Rachtrube ein wenig Eingriff gethan. Mit meiner Besserung geht es Gottlob Berg auf, hoffe mit dem Ende der Woche aufzustehen, habe mich bisher auf Dabergrüße und Rummelsappe eingeschränft, seit zwen Tagen wieder Brod zu effen angefangen. Herber und seine wurdige Fran bezeugen mir beide ihre Mitfreude so herzlich, so innig, als wenn fie ihnen felbst widerfahren mare, und find dadurch in ihrer eigenen Lage so aufgerichtet, so gestärkt, so erleichtert, daß ich durch unfer sympathetisches Wechselgefühl ungemein gerührt worben bin.

Eine Leidenschaft, der Sie, mein auserwählter, mein gewünschter Sohn! den Krieg ankundigen möchten, so menschlich, so philoso. phisch sie auch ist, hat anch vielleicht in mich gewirkt — und noch eine Leidenschaft kindischer, weibischer Seelen — Ungeduld!

Ich möchte vor Ungeduld und Rengierde mit Ihnen selbst einen Krieg anfangen über die Auslegung Ihrer eigenen Worte. Ihr Kopf und Herz sind mir gleich den Reihen zu Mahanain.

Ich halte mich wit Trost und Zubersicht und freudigem Muthe an den Mann, an den Sie mich wegen meiner abzulegenden Rech=nung und Dankbarkeit weisen. Er lasse Sie die Seligkeit des Gebens, nach einem seiner von Paulo ausbewahrten Sprücke, nicht nur reichlich, sondern auch lauter und unbetrübt schmecken und lange genießen —

Gott segne Sie mit den Zeichen und Wundern Seiner Liebe, wie er durch Sie an mich gedacht und das Peer schwarzer, angstender, fressender Sorgen mit einem Reihen süßer, leichter, heiterer, unterhaltender Sorgen abgelost hat!

<sup>-</sup> mon ego perfidum

Dixi sacramentum; ibimus, ibimus

Utcumque praecedes supremum

Carpere iter comites parati.

362. Un Lifette Reinette Samann.

Ronigsberg ben 19ten Marg. 1785.

Mein gutes, filles, fittsames Palm-Sonntags = Rind, Das warft du mir ben beinem lettem Besuche, und feit demfelben habe ich während meiner gangen Kranfheit unter diefem langen Titel an bich gebacht. Dabe geftern und beute ein wenig aufzustehen verfucht, in ber hoffnung, baß es morgen besfer bamit geben wird. Sat die gnadige Baroneffe nichts dawider, und giebt dir Erlaubnif, und haff du selbst Luft, so wird es uns allen lieb senn, vich morgen ben und zu sehen. Sen aber fo gut und bring mir bein Schreibbuch, jur Probe beiner Aufmerksamfeit, mit; auch bitte dir einige Musicalien für unser neulich gestimmtes Clavier aus. Lannst du zu Faß kommen, besto besser; wo nicht, so wird eine Miethkutfche beforgt werben. Meine ehrerbietige Empfehlung an die gnadige Baroneffe, nebst meis nen besten Wünschen und Grußen sowohl an die alte Mamsell, als an alle diejenigen, welche du das Gluck genießest, zu deinen Freundinnen und Gespielinnen gu haben. Gott segne dich, meine liebe altefte Tochter, und schenke dir ein gehorsames, williges Berg zur Rachfolge alles Guten, und zum baldigen Vorbilbe und Muster beiner jungeren Schwestern, die dich nebst der Mutter herzlich grußen.

363. An herber.

Königsberg ben 28ten März, Oftermontag, 1785.

Er ift mahrhaftig auferstanben!

Run, mein herzenstlieber after Landsmann, Gevatter und Freund, Ich erhielt Ihren erfreulichen Brief am gten b. M. auf bem Bette. Um letten Februar befiel mich ein starfes Kluß - und Magenfieber, bas mich diesen gangen Monat bettlägerig gehalten hat und von dem ich mich noch nicht recht erholen fann. Dazu ift mein Gemuth voll hypochondrischer Unruhe und Gahrung. Unterdeffen in der Ferne ein Uebermaß großmuthiger Freundschaft, ohne all mein Verdienst und Wardigkeit, mich bennahe erstickt und unterdrückt, suble ich in ber Rabe um mich her ein mir ebenso empfind. liches Uebergewicht von genommenem und gegebenen Mergerniß, Edel und Ueberdruß, daß ich in diesem Widerspruche bon Tauschungen faft an mir selbst verzage. Das klügste und sicherste, was ich hieben thun kann, if Gebuld, nicht Rennen und Laufen ins Gelag hinein und für die lange Beile, (wie ich mir einbilde, mich durch einen angestrengten trabenden Sang, von dem mir der Kopf raucht, des Schwindels entschlagen zu mussen) sondern Standhaftigkeit, die Wege der Vorsehung und entscheidende Umstände ihres Wohlgefallens ruhig abzuwarten. Wie manchem der liebe Sabbath länger wird als die Woche, so ist das Stillsten, Schweigen, sich enthalten, vielleicht eine schwerere Lection und saurere Arbeit als das ewige Wirken, Schassen und Schwahen — die einzige Theorie von der Unde Gottes vielleicht ein köslicheres En als die zahlreichen ausgebrüteten Theogonieen.

Ich habe Jahre lang wie ein Maulwurf baran gearbeitet, eine Reise zu meiner Ge= fundbeit und Erholung unternehmen ju fonnen, und um Sie noch einmal zu seben. ich alle hoffnung baju schon aufgegeben hatte und mich dem traurigen Schicksal unterwarf, hier ju vermodern, wurde dieser bennahe erloschene Funke wie durch einen Wetterstral wieder aufgeweckt und angezündet. Bu ber ebenfo naturliden Sehnsucht, meinen unbe-Kannten Wohlthater fenuen ju lernen, fam eine angiliche Beforgniß, daß seine schwache Gefundheit ihm feine fo weite Reise erlauben wurde, und meine Ungeduld, biefer Ungemach. lichkeit zuvorzukommen. Eben so zufällig fing fich hier der fur mich so interessante und innige Briefwechsel mit unserm Jacobi an, wegen

Lesting's und Mendelssohn's, und ber Nachbari schaft seiner Lage, und alles übrige, bas Sie anch schon wiffen. Bas' bie fürstliche Episo. de betrifft; habe ich nunmehr alles mir nothis ge Licht durch unfern Freund erhalten. ;In Unfehung der Hauptperson aber warte noch immer auf eine nabere Erflarung jur Ausfunft, bin noch bis auf diese Stunde um feimen einzigen Gran fluger, und besto besorgter, den großmuthigen Mann eben so viel Berlegenheiten ausgesetzt ju haben, wie er mich. Zinse einzutreiben und auszugeben, barauf verstehe ich mich noch; aber als ein fluger Hanshalter ein Capital zu verwalten, ficher unterzubringen, und wie ein frommer und getreuer Anecht damit zu wuchern, babon verfiehe ich nichts, und werde es faum in meinem Leben lernen. -

Hente vor drey Monaten brachte ich meisne alteste Tochter zu meiner altesten Freundin, der Baronesse von Bondeli, gegen das Sutachten meiner beiden Freunde, Hippel und Schessner, welche den Auswand für überstüssig und zu stark hielten. Mein gewagter Versuch thut mir aber nicht leid; sondern ich sehe mit Freuden den Trieb dieses Mädchens, sich zu bisden und bilden zu lassen. Sie ist die neunte in einer ansgesuchten Geseuschaft abelicher und bürgerlicher Mädchen, und die beiden

Tanten (wie sich die Baronesse und ihre Freumdin, ein Fräulein von Morstein, welche zu der kleinen Gemeinde der Socinianer gehört, aber sich hier zur reformirten Kirche hält, von ihren Kindern nennen lassen,) Muster ihres Geschlechts, durch Lectur, Einsichten, Talenste, und noch mehr durch Erfahrungen des Kreuzes und die güldene Praxis gebildet von Grund aus zum täglichen Wachsthum im Gusten und Wohlthum.

Daß ich den Wohlthater meiner Linder,
— denn ich rechne mich selbst nicht mehr, und
wenn sie wachsen, will ich gern abnehmen —
von Grund der Seele zu schauen wünsche,
können Sie leicht erachten. Aber, Er hat's
angesangen, und nicht ich; ihm will ich anch
die Maßregeln, Weg und Bahn des Ausganz
ges anheimstellen. Ich werde keinen Augenblick versäumen, Ihre theilnehmende Freundschaft zu befriedigen, sobalb ich nur selbst
so viel Licht habe, um meine eigenen Schritz
te unterscheiden zu können. Ich wünsche Sie
nicht anders als in Ihrer Probsten zu sehen
und uns einander da ganz zu genießen.

Ein hier studirender Jude, Ramens Euchel, hat aus Berlin einen Einfall des Mendelssohn mitgebracht, den ich nicht von ihm
selbst, ungeachtet er mich schon einigemale besucht hat, sondern erst diese Woche durch die

dritte Sand erfahren. Mendelssohn fout seine Werlegenheit zwischen dem Prediger des zureichenden Grundes (Schulz) und dem in Der Wuffe, mit ber Lage eines Chemannes vergleichen, der von seiner Frau wegen Impoteng, und seiner Magb wegen Schwängerung angeflagt wird, und beiden genothigt ift Reche zu geben. Wenn mir der Kopf aufgeranmter ware, so ließe sich aus diefer Sage etwas über ben brenfachen Gesichtspunct ber venti. lirten Fragen, und ebenfo verschiedenen Standpunct ber baben intereffirten Schriftsteller berausbringen. Aber ohne nahere Beranlaffung wird es wohl auch hier für mich am besten fenn: manum de tabula! Sonft habe weiter nichts von meinem Scheblimini gehört, bem es immerhin wie dem Weizenforn im Evangelio geben moge!

Mit dem herzlichsten Dank für den innigen Antheil, den Sie an meiner Antorschaft nehmen, bleibt es ben dem jüngken Titel, bis mir ein besserer einfallen wird. Das provinzielle gehört wie das individuelle zum Charakter meines barocken Geschmacks, den ich wohl nicht zu verleugnen jemals im Stande senn werde. Wird die ganze Sammlung, salls sie zu Stande kommt, nicht wirklich ans lauter Diminutiven bestehen? aus Moos, das an der Wand wächst?

Run, mehr kann ich nicht schreiben, alter, lieber Freund, mit meinem matten Ropf-Was an Osterfreuden gefehlt, ersete Gott des sto reichlicher durch Pfingsigaben, Ihrem dießjährigen Wotto und Text zusbige — durch ein reines Herz, einen neuen, gewissen und freudigen Seist. Wenn es noch reine Freuden hienieden giebt, so haben sie wenigstens mit den irdischen, schmußigen Wetallen nichts zu schaffen. Erwerben, Haben, Erhalten, Unwenden und recht Brauchen sind mit solchen Wartha = Sorgen und Wühen, Verfolgungen, Versuchungen und Zerstreuungen, und ich möchte sast sagen, Ausechtungen zur Rechten und

Linken verbunden, daß ich mit ebenso viel febondiger Meberzeugung, als foust dunkler Abndung ausrufen .fann: Gelig sind die Armen! Wir ift vor den Täuschungen der Rähe und Rerne so angft, baß Sie vielleicht, anftate des jufriebenen gludlichen Freundes, ben Sie erwarten, and nichts anderes als einen Vultejum Menam - scabrum intonsumque und irrenden Ritter trauriger Gestalt an mir finden werden. — Doch der himmel wird fic von selbst wieder aufflaren, und alles schwarze Gewölfe ins Klare und Liquide und Deitere bringen. Der uns giebt leben und Geblut, wird auch des lebens Mangel aus. füllen, und vom Seufzen und Geschren unferer langen Weile erreicht, und beiden zu sei= ner Zeit geben, was uns boch erfreut und ibm zur Ehre gereicht.

364. An Frang Buchole gu Dunfter.

Königsberg ben 4ten April 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschter Sohn, wie die Mutter des Königs Lamuel, halt sich meine Muse an dieses von Ihnen selbst mir gegebene Verhältniß, welches je länger je mehr meinem Herzen Senüge thut, wenn gleich dieses Geräthe eines thörichten hirten bisweilen meinem eigenen Urtheil und Se-

Geschmack anköbig vorkommt. Die Verhält, wisse ver Ratur sind mir inniger und verständ. Licher, als die gesellschaftlichen, und ich weiß kein natürlicheres, welches dem ganzen Spstem meiner Empsindung und Sympathie sid ganz angemessen wäre, als dasjenige, welches sich auf Ihren eigenen Einfall bezieht, den ich lieber Eingebung nennen möchte:

Worgestern erhielt ich Ihre erwartete Zu-Wrift vom Isten v. Die eingeschloffene Silhonette war das erfie, was mir entgegene fiel und meine Aufmerksamfeit auf fich jog. Wie Sie allen meinen Bunschen zuvorkommen und setbige errathen kontien! buchte ich oder rief ich aus. Go febr mich ber Köpf interes Arte und mich für fich einnahm, fant ich boch bey allem meinem Mangel eines phyflognomi fchen und überhaupt irgend eines Runft Sini nes einen Wiverspruch in mit, Ihren Schate tenriß darin zu erkennen. Ich eilte baber zu Ihrem Briefe jum Aufschlusse. Meine Sypocondrische Einbildungstraft fand so manche ähnliche Büge mit ihrem unglucklichen Freunde - und mit wie viel getäufchter Sehnsucht ich mie ein andeter Diogenes einen Menschen ober vielmehr einen Rachten gesucht, dem ich mich gang anbertrauen und auf beffen bergie de Un. und Aufnahme ich mich berlaffen tonnte, und der eben die Reigung batte, Experihamann's Schriften VII, Ab.

mente mit mir zu machen, welche ich so gleich einem Argte, ber fich nicht selbst belfen weiß, mit jedem der mir in ben Barf fam, versuchte, indem ich bloß die Erfahrung meines eigenen Elends anuwenden und mitantheilen fuchte. Mit eben ber Wahrheit, womit fich St. Paulus eine ungeitige Geburt nannte, fab ich mich felbst als eine große Windelpuppe an, die noch immer auf ein, ich weiß selbst nicht was für ein, Wunder seiner Entwicksung, Ausbildung und lebenerweckenber Liebe seines Pygmalion ohne Hoffmung gehofft. Sputen Sie ber Jungling fenn, den Gott das ju ausgerüftet, mich alten versteinerten Go. crases — Wenigstens woken wir uns ben unferer leiblichen und perfoulicen Zusammen. kunft weber handeln nach fcmeicheln, sondern Bahrheit soll unsere Frepheit ober die Rech. te des Eigenthums untereinander entscheiben.

365. An Berber.

Königsberg ben 14ten April 1785.

Herzlich geliehtester Freund, Hartsnoch ist vorigen Frentag angekommen. Von den vier Exemplarien der Grundlegung der Metaphysik der Sitten, die an demselben Tage aus Haue für den Verfasser augekommen sind, hat Dippel eines erhalten. Sonntags frühe, da eben Partinoch ben mir war, bekam ich biefes zumt Durchlesen, womit ich auch in einigen Stunden ferdig wurde. — Sie können fich keicht vorftellen, wie? Statt der reinen Bernnnft ist hier von einem andern hirngespinst und Idel die Rede: vom guten Willen. Daß Rant einer unserer scharffinnigsten Köpfe ist, muß ihm auch sein Feind einräumen, aber leiber ist dieser Scharffinn sein boser Dämon, sast wie Lussing's seiner; denn eine neue Scholakif und ein neues Papsithum sind die beiden Midas. Ohren unserts herrschenden seculi. Ich freue mich auf den zweiten Theil ihrer Ibeen. —

366. An den Kriegsrath Scheffner. Königsberg den 22ten April 1785.

Ich habe am worigen Bußtage meinen Kirchgang gehalten und ben ersten Besach in der Stadt ben Hrn. Kr. Rath Hippel abgelegt und ben Pru-Prof. Kant. Beym ersten
mein Gelübbe, wie St. Johannes weder zu
essen noch zu trinken, leider weidlich gebrochen, und vom letten — wo nicht ohne au
mein Verdienst und Würdigkeit, doch wider
und über alle Erwartung — mit einem noch
für kein Geld seilen Exemplar seiner Grundlegung der Metaphysik der Sitten beehrt und
ersteut worden.

Die bren Beiefe von meinem Hill lege ich versprochenermaßen ben, mit Mängeln, die den Mantel der driftlichen Liebe nöthig haben.

Herr Ricolai hat mir gestern die Ankusst seines sünsten Theiles angemeldet. Mach' End' v Herr, mach' Ende, könnte man auch hier mit der alten drisklichen Kirche singen, — denn ich zweiste, daß das Lied ins neue Gesangbuch ausgenommen sepn wird.

Mein Freund in Duffelborf bat ben gane zen Borfall mit ber Sarftin Galligin mir ins Reine und Rlare gebracht, baß bie gange Sade für mich abgemacht ift. Aber in bet gro-Ben Begebenheit bin ich noch vollig im Dunfeln und nicht einen Schritt weiter. An Briefen fehlt es gar nicht; nichts als Episoben, die nieine Rengierbe und Bewunderung und Reigung meiner ganzen Seele aufs bochte treiben. Alles fommt auf einen hanptbrief an, bon beffen Fortgang er fast in jeder 3ufdrift Melbung thut. Er macht gegenwärtig eine Meife, wenn Witterung und Weg nicht felbige verzögert - und diese wird entscheiben ob er hieher fommt, oder ich den 1. Jul. 311 Frankfurt an der Oder seyn soll; wie Sie leicht erachten können, - jur Gesellschaft und Bedienung für einen alten unbeholfenen Dann - in Begleitung meines jungen Juchfes, ber fo viel löcher bat, daß er um s. Uhr auffeht,

mehrentheils vor meinem Anffiehen ausgeht, bloß Mittag halt und sich gleich wieder bis 7 Uhr Abend unsichtbar macht, dann schläfrig und mude zu Bette eilt. Wir haben Macbeth angesangen; den Dechant von Killerine verschit er, und liest, das Stottern ausgenommen, erträglich, ohne es die ganze Zeit über getrieben noch einen Ansang von einiger Besteutung hier gemacht zu haben unter kinem Vagabunden, der sich für einen Professor Toupet aus Warschan ausgab.

367. Xn Berber.

Königsberg ben 8ten Mai 1785.

Atter, liebster Freund, kandsmann und Gevatter, Um alles in der Welt willen beschwöre ich Sie, nicht die geringste Erwartung meiner zu haben. Es wäre unverantwortsich, wenn Sie die geringste Rücksicht auf meine blinden molimina zu reisen nehmen wollsten, zum geringsten Nachtheile so wesentlicher Pflichten, als Gesundheit und Geschäfte und auflegen. Noch ist es gar nicht ausgemacht; ob ich reise, ob ich Erlaubniß dazu, und besonders, aus dem Lande zu gehen, erhalte. Erstere Erlaubniß hängt lediglich von der Gen. Udministration, lessere unmittelbar vom Rönige ab. Was Anderen so leicht fällt, ist für

mich mit Schwierigkeiten verbunden, die-theis von meiner Phantasse, theils von meinem besondern Schicksale abhängen — und beide von Kleinigkeiten, welche niemand zu sehen noch zu fühlen im Stande ist. — Ans Mangel beferer Einsichten und Mittel, muß ich mich an einen etwas türkischen Glauben, so gut ich kann, seschalten. Soll ich kommen, so kommitch; soll ich nicht, so scheitern auch die beken Maßregeln im Schoß des Hasens; und in dies seinen Voraussesung biete ich der ganzen Kakodamonologie Troß.

Unterdessen ist es miv lieb, daß Sie mir genau Ihre ganze Lage und den bequemsten Zeitpunct bestimmen. Wird etwas aus meiner Reise, so melde ich es Ihnen, und an weldem Tage des lieben Augusts ich eintressen werde, um nichts als Sie und ihr Daus zu genießen.

Ich habe Ihre Ideen seitdem zweymal golesen, aber selbige nicht zu hause gehabt, um
se mit der Recension der Allg. Litt. Zeitung vergleichen zu können. Kant hat mich durch Erkenntlichkeit für meinen Sohn gefesselt, um eben wie Sie jedes Misverhältnis zu vermeiden. Den alten Adam seiner Aucorschaft ben Seite geset, ist er wirklich ein dienstsertiger, uneigennüßiger, und im Grunde gut und edel gesinnter Mann von Salenten und

Aerdienften. In Ihren Ideen find mande Stellen, die auf ihn und sein Sostem wie Pfeile gerichtet zu: fenn fceinen, Thue daß Sie an ihn gedacht haben mogen; und ich vermuthe ebenso, baß in feiner Recension mandes nicht so arg gemennt gewesen sem mag, elstes vielleicht von Ihmen gedeutet wird. Ja, ich mache täglich in meinem haufe die Erfahrung, daß man aus zwen Gesichtspuncten sich immer einander widersprechen muß, und niemals einig werden kann, und daß es unmoglich ift, diese Gesichtspuncte zu wechseln ohne sich die größte Gewalt anzuthun. Unfer Wife sen ift Studwerf; diese große Wahrheit ift fein Dogmatifer im Stande recht gu fuhlen, wenn er seine Rolle, und noch dazu gut spielen foll; und durch einen unvermeidlichen " Cirfel der reinen Bernunft wird die Stepfis selbst jum Dogma.

368. Un ben Kriegsrath Scheffner.

Konigsberg ben 12ten Mai 1785.

Bergeben Sie, höchstuchrender Freund, daß ich so spåt antworte und so wenig von meinen alten Versprechungen und Schulden abtragen kann. Die kalte Witterung hat auf meine ganze animalische Deconomie so viel Einsstaß, daß ich zu allem unfähig bin, und mein

Semush if so wand — und unruhig — mein Ropf so waste —

Ich bin erk gestern mit Recker fertig geworden. Das Ende übertrifft bennahe den Anfang. Ich habe mich an dem kleinen Capitel über den Esprit de système nicht satt lesen können. Wie gerne wünschte ich seinen Geist ausziehen und ins Deutsche concentriren zu können. zu einem politischen Manual oden Handbüchlein. Daß Raynal an diesem Berk Andbüchlein. Daß Raynal an diesem Berk Lich. Wenigstens hat Necker's Philosophie und Politik ein ganz anderes Gepräge, und ist von ganz anderm Schrot und Korn.

Jemand, der es wissen kann, versicherte, daß Dr. Prof. Kant Ihnen auch ein Exemplar seiner Grundlegung verehrt. Sonst hatte ich meines schon zum Durchlesen mitgetheilt, welches ich beplege, ohngeachtet ich es zum zweitenmale wieder vornehmen wollte.

Reine Vernunft und guter Wille find noch immer Wörter für mich, deren Bestiff ich mit meinen Sinnen zu erreichen nicht im Stande bin, und für die Philosophie habe ich keine sidem implicitam. Ich muß also mit Geduld die Offenbarung dieser Geheimnisse abwarten.

Den dentschen Hemsterhnis lege ich ben, weil das lette Gespräch Simon noch nicht

Bergnügen ift, das Wachsthum dieses Schrifte fellers in der platonischen Gabe zu dialogiren, zu beobachten.

Empfehlen Sie mich der Fran Ariegsräthin und erinnern Sie sich ben ihren Spaziergängen, wie die Aegypter ben ihren Schmänsen, kiner

traurigen Geffalt.

Dein Sohn wird sich Ihres geneigten Undenfens würdiger zu machen suchen. Seine Alteste Schwester giebt mir eben so viel Possinung und Freude durch gute Gerückte, denn ich sehe sie nur alle Monate Einmal, und ein stelsames Mädchen ist mir lieber als ein lebhaftes zur Tochter.

## 369. An Frang Buchols.

Ronigsberg ben 19ten Jun. 1785.

Wein auserwählter, mein gewünschter Gohn, In so einem Kalle ist es recht, Baster und Mutter nicht nur zu vergessen, seus dern auch zu verlassen — Agglutinandum est amori. Daß Sie mich weder vergessen noch verlassen, hat mich Ihr letzter Brief überzeugt, den ich den 15. d. erhielt. Wer eine Ehefrausinder, der sindet was Sutes, und kann guter Dinge sehn im Herrn, sagt Salomo Spraylli, 22. Dieses sanste Joch, diese seichte

Last gebeihe auch zu Ihrer Erquickung und zum neuen Genuß des Lebens.

Wenn ich auch nicht schreiben kann, so muß ich Ihnen doch wenigstens antworten. Die einzige herrschende Ide meines Gehirns ist auch Reisen. Ich habe den 1. d. meine Bitt= schrift ben der hießgen Provincial Direction deßhalb eingegeben, um mir die Erlaubniß dazu auszwirken, wohn selbige auch willig und bereit war. Ocr Bericht ist deßhalb auch mit derselben Post: abgegangen, aber noch keine Untwort von der General Administration eingelausen, welche mir Director Stockmar sogleich benm Empfange mitzutheilen versprach.

perder schieste mir 1781 das damals ganz neue Werk Ihres Saint-Martin. Es hat keipe Wirkung bey mir gemacht. Um meinen Durst zu stillen, ist jedes neben mir stießende Bächlein eben so gut, als jene tiesen unterirdischen Brunnen, die gar zu kühlend für mich sind. Wir mussen uns erst einander sehen, um von Hypothesen zu reden. Weder ein Vorleser noch Amanuensis ist für mich, weil ich sum Verstehen und Urtheilen selbst lesen und seibst schreiben muß, selbst mit eigenen Augen, mit eigener Hand.

Was sind alle Bequemlichkeiten unterweges — wenn man nicht zu Hause ist? Debeim! dabeim! Eine Klopstocksche Ode auf die deutsche Gottin Hamsvena! Ider Schade bak keine einzige meiner Schwärmerenen poetisch ist.

Ich habe biesen ganzen Rachmittag im St. Martin gelesen; es geht mir aber mit ihm, wie nut dem Spinoza; bepbe wieben steben meinem: Magen, an dem die Schuld vielleicht liegen mag. Es wird mit lieb senn, wenn Sie mir a postoriori mehr: zu fagen: im Stande fenn merben, als ich a priori ju abde den vermag. Alles ift eitel, fagt der Prebiger. Sunt lacrymae . repum - o quantum est in rebus inane! Ich weiß feinen andern : Rash, als - If dein Brod mit Freuden, trink beis nen Wein mit gutem Muth - Brauche bes Lebens mit beinem Weibe bas bu lieb haft, so lange bu bas eitle leben hast, bas bir Gott unter ber Sonne gegeben hat, fo lange bein eitel Leben mabrt. Nimm auch das Krenz besselben auf bich und trag es 36m ju Liebe und Ehren nach. Er hat für bas Enbe mie für den Anfang besselben — für alles gesorgt. Sammlen Sie-mir recht viel für unsere Octoe ber - Abende, und für das vecuum immensum meines erschöpften Kopfs bis auf ein granum salis, das ich nicht gern mit allen gnoftischen Schläuchen vertauschen möchte. Atso som 20. Oct. bis jum 11. Dob. wenigstens lebe ich ben, mit und unter Ihnen, nicht wie ein Baft, sondern wie ein Rind im Saufe - und freue

mich im Geift auf dieses Abendmal meint Lebens. —

Sott sen Ihr Shild und großer Lohn!— Ohne Woth erwarte ich keine Zeile von Ihnen, und werde das Rothdürstige nicht ermangeln zu melden. Bergessen Sie ja nicht, mein wohlthätiger Freund und Bruder in Seist und Wahrheit! die Cardinaltugend eines jungen Hansvaters und einer jungen Hausmutter, das Benspiel häuslicher Deconomie zur Schopfung eines Paradieses und der besten Welt daheim.

379. An Franz Buchole nach Paris.

Ronigsberg ben 26ten Jun. 1785.

Wein auserwählter, mein gewänschter Sohn, Den 22ten d. M. zu Mittag, da ich eben den ersten Suppenlössel zu mir genommen hatte, schickte mir mein Rachbar, der Director Stockmar, durch einen seiner Secretire die Resolution der Seneral Administration zu, worin mir die Erlaubniß zur Reise rund abgeschlagen wurde. Dieses mir und allen meinen Freunden unerwartete und paradope Rein! vermehrte meinen Appetit austatt ihn zu schwächen. Ich solgte aber doch dem Rathe eines Freundes, den Worgen darauf durch zin Hausmittel die übergelaufene Gaste ein

wenig abzuführen. Also haben wir beide jest runde Gewißheit, daß ich nicht reisen kann, nicht reisen son. Diese runde Gewißheit ist mir frenlich lieber als die schmeichelhaftesse Täusschung, die mir hier jedermann eingebildet.

— Befriedigen Sie nur ihre philosophische Rengierde, nur erwarten Sie keine wirkliche Erneuerung von St. Martiu. Diese Erwastung beunruhigt mich eben so sehr als Ihre Erwartung von meiner elenden Gegenwart.

Ich habe die beiden ersten Abschnitte Das Erreurs at de la Verite durchgewatet. Es geht mir aber mit ihm wie mit dem Baruch Spinoza. Das wenige, was ich davon versiehe, macht mich theils gleichgultig, theils mißtraussch gegen alles übrige was ich nicht verstehe. Das wichtigste für mich wird einmal sepn, Ihre Erfahrungen mit meinen Ahndungen zu vergleichen. Seit Adams Fall ist mir alle Guous sie verdächtig wie eine verbotene Frucht.

In einem treuen Arm sich seines Lebens freun — Seinen Freunden giebt Er's schlasends Gott nehme Sie beide in seine gnädige und heilige Obbut!

371. An ben Kriegsrath Scheffnet. Königsberg ben iten Jul. 1785.

Diesen Morgen habe ich Ihre gutige Juschrift vom 24ten v. M. mit den beiden Buchern mich im Geift auf dieses Abendmal meines Lebens. —

Sott sen Ihr Schild und großer kohn!— Ohne Both erwarte ich keine Zeile von Ihnen, und werde das Rothdürstige nicht ermangeln zu melden. Bergessen Sie ja nicht, mein wohlthätiger Freund und Bruder in Geist und Wahrheit! die Cardinaltugend eines jungen Hauswaters und einer jungen Hausmutter, das Benspiel hänslicher Deconomie zur Schopfung eines Paradiestes und der besten Welt daheim.

379. In Franz Buchole nach Parts.

Ronigsberg ben 26ten 3un. 1785.

Wein auserwählter, mein gewünschter Sohn, Den 22ten d. M. zu Mittag, da ich eben den ersten Suppentössel zu mir genommen hatte, schickte mir mein Nachbar, der Director Stockmar, durch einen seiner Secretire die Resolution der General Administration du, worin mir die Erlandniß zur Reise rund abgeschlagen wurde. Dieses mir und allen meinen Freunden unerwartete und paradoke Rein! vermehrte meinen Appetit anstatt ihn zu schwächen. Ich solgte aber doch dem Nathe eines Freundes, den Morgen darauf durch zin Hausmittel die übergelausene Galle ein

wenig abzuführen. Also haben wir beide jest runde Gewißheit, daß ich nicht reisen kann, nicht reisen soll. Diese runde Gewißheit ist mir frenlich lieber als die schmeichelhastesse Länschung, die mir hier jedermann eingebildet.

— Befriedigen Sie nur ihre philosophische Rengierde, nur erwarten Sie keine wirklicht Erneuerung von St. Martiu. Diese Erwastung beunruhigt mich eben so sehr als Ihre Erwartung von meiner elenden Gegenwart.

Ich habe die beiden ersten Abschnitte Das Erreurs at de la Verite durchgewatet. Es geht mir aber mit ihm wie mit dem Baruch Spivoza. Das wenige, was ich davon versithe, macht mich theils gleichgultig, theils mißtraussch gegen alles übrige was ich nicht verstehe. Das wichtigste für mich wird einmal sepn, Ihre Erfahrungen mit meinen Ahndungen zu versgleichen. Seit Abams Fall ist mir alle Gues sie verdächtig wie eine verbotene Frucht.

In einem treuen, Arm sicht feines Lebens freun — Seinen Freunden gieht Er's schlasends Gott nehme Sie beide in seine gnädige und heilige Obhut!

371. An ben Kriegsrath Scheffter. Königsberg ben iten Jul. 1785:

Diesen Morgen habe ich Ihre gütige Imfdrift vom 24ten v. M. mit den beiden Büchers

erhaltett. Mittags ben Hrn. Res Ruth Dippei met Hrit. Stadtrath Wirth und Kammet . Se. cretde Bod gespeist, letteren in meinen fleinen Sain Mamre mitgenommen, wo ich auch wegen ber Uebersebung die nothige Bor- und Abrete genommen. Birgil ift niemals fo mein Bertrauter gewesen, wie themale hora, ben th einige Jahre tang alle Cage lus und gleich. wohl nun faft ausgeschwitt habe - und poetifce Uebetsehungen find gar nicht mein Jach. Um nicht frede zu thun, habe ich mir fein Werk ausgebeten - und wie es in meinem Kopfe aussieht, können Sie leicht erachten. De Ibre Letrure durch meine juruckgegangene Reise gewinnen wird, hangt, wie dlies, von Zeit und Gut ab. Geffern melbete mir Sartfnoch, bas ber Dergog an bie Regierung gu Mietau gefdrieben baben foll, die Superintendentens Stelle ware bereits von ihm besett. Gott gebe, daß es mahr sen, und Derder burch seine Berpflanzung gebessert fenn moge! Go ware ich durch feine Antunft fcablos gehalten. Beb-Ng hat eine abschlägige Antwort bom Ronige felbst erhalten, die ihm noch bitterer als mir fcmeden muß.

S. Ritaise ist ein elender Roman und in meinen Augen etwas ärgeres: Garvens Ciceto ift sehr firens in ver Züricher Litteratur beurtheilt worden, die den langweiligen und naseweisen Ton der Berliner zu übertressen sucht.

372. Un ben Arfegsrath Scheffnet.

Konigsberg ben 8ten Juft i785:

Ich war eben mit Abelung über den Styl fertig und wünschte Ihnen auch denselben mit theilen zu konnen, ba ich diesen Morgen Ihren Brief erhielt. Um mir den Gang zu erleichs tern, gab ich bem Boten die Bucher mit um Ihnen in meinem und hill's Ramen gu danken, dem ich bereits mit voriger Post den in Welschland gehabten Verluft zu ersetzen fo gludlich gewesen bin. Im Rothfalle wurde ich mich nicht geschämt haben, auch eine erplicite Fürbitte bei Ihnen ju thun. Es marein bloßer Eindruck frischer That, und fein Wink, daß ich Ihnen meine Freude über den unvermutheten Empfang des erften Golopfennigs meldete; ich nehme ben Ihrigen jest als Ersat meines Vorschusses an. Mehr als 18 Ducaten hatte ich ihm nicht zugebacht, und was ich gewünscht, hat er erhalten.

Vorgestern bekam ich während der Predigt, die Hr. Scheller im k. Hospital hielt, einen impetum nach Weimar zu schreiben, weil ich seit Pfingsten noch den Dank für die zerstrens

ten Blatter schillig bin, und unt ben zweiten Theil der Ideen ausdrücklich zu bitten nothig fand. Ich habe mit viel Erbanung mehr wie einmal einen merkwürdigen Briefwechfel von Garbe und Bieffer über die Besotgniffe bet Protestanten in Unsehung bes Catholicismus gelesen, in der laufenden Monatschrift. Engel's Mimik war das Buch, über bem ich Ihren letten Brief erhielt. Ich kenne wedtt bas Theater, noch die neuesten Stacke, auf bie er öfters verweist; also bloß ber schönen Borm wegen; die Materie felbft ift mir gleich gultig. Ebenso habe ich nicht die geringfte Sachi kenntniß von den Georgicis, wordn es deni Reberseger nicht fehlt. Seinen Gleiß habe ich erseben, und et schien zufrieden mit ben wentgen Anmerkungen, bie ich über bas zweite Buch gemacht — ich noch mehr, meine Berlegetheit, in die Sie mich wirklich gesett, so glutlich überftanden zu haben. Theils mich zu rachen, theils das in mich gesetzte Vertrauen zu erwiedern, habe ich diesem fähigen und wurdis gen Manne bas Gelübbe gethan; Sie wenig frens jeden Monat ju erinnetn, gu feiner Bef pflanzung an die hiefige Rammer Behülflich in fenn. - Reine poetische Uebersetting gehört it meinem Resort, und ich bin burch meine Physochondrie so nackt und eckel wie ein Mar-Spas. Apei.

Adelning: hat in seinem erften Abeile die Gorflein viermal citiet. Bep einer neuen, Auflage werde ich wahl ihn selbst, die lettras, aur lo patriotisme, das Elege des Boltaire und des Rolord Warechal von d'Alembert auch estiren mussen, weil es unmöglich ist, die zus kanmengesetzten Auspielungen ohne einen Finsagereig zu verstehen.

373. An Gesber.

Ronigsbeig ben toten Juli 1785.

Am Pfingstage Abends erhielt ich, lieber alter Freund, Ihre unverwelklichen Blatter zu meiner und meiner hiesigen Freunde größten Freunde, und dachte mich selbst zu bedanken mit Pund und Armen in meinem und Aller Rasmen. Meine Ahndung ist eingetroffen, und war nicht bloße Oppochondrie oder schwermuthis ge Grillenfängeren. Ich bin zufrieden, und dab in Gattes Derz und Sinn mein Derz und Sinn ergeben, wie ich vor einer halben Stunde aus Ihrem Weimarischen Sesangbuche gestungen habe.

Strafen Sie nicht mein Stillschweigen durch Zurückaltun des zweiten Theiles Ihrer Ideen, die schon, m Johannis sertig senn solle ten, Lassen Sie ich jammern des armen Predigers in der kusten, damit er nicht auf dem pamann's Schaffen VII. Ih. 17

ten Blatter schilbig bin, und um den zweiten Theil ber Ideen ausbrucklich zu bitten nothig fand. 3th habe mit viel Erbanung mehr wie einmal einen merkwürdigen Briefwechsel von Garbe und Biefter übet die Beforgniffe Der Protestanten in Ansehung des Catholicismus gelesen, in ber laufenden Monatschrift: gel's Mimit war das Bud; Aber bem ich Ihren letten Brief erhielt. Ich kenne webet bas Theater, noch die neuesten Stude, auf bie er öfters verweist; also bloß ber schönen Borm wegen; die Materie felbft ift mir gleich. gultig. Ebenfo habe ich nicht die geringfte Sache kenntnis von den Georgicis, wordn es dent Reberfeter nicht fehlt. Seinen Fleiß habe ich erseben, und et schien zufrieden mit ben wentgen Anmerkungen; bie ich über bas zweite Buch gemacht - ich noch mehr, meine Berlegenheit, in die Sie mich wirklich gesett, so glutflich überftanden ju haben. Theile mich ju rachen, theils das in mich gesetzte Vettrauen zu erwiedern, habe ich biesem fähigen und wurdis gen Manne bas Gelübbe gethan, Sie wenig. frens jeden Monat gut erinnetn, zu seiner Betpflanzung an die hiefige Rammer behülflich zu fenn. - Reine poetische Ueberfesting gehört gu meinem Reffort, und ich bin burch meine Physochondrie so nackt und eckel wie ein Mar-Toas.

Abe.

\* Adelmig hat in seinem erfen Cheile die Soerflein viermal citirt. Ben einer neuen Auflage werde ich mabl ihn selbst, die lettres, sur le patriotisme, das Elege des Boltaire und des Mylord Marechal von d'Alembert auch citiren mussen, weil es unmöglich ift, die qua sammengeletten Anspielungen ohne einen Kingerzeig zu verkehen.

373. Un Gezber.

Königsberg ben toten Juli 1785?

Um Pfingstage Abends erhielt ich, lieber alter Freund, Ihre unverweltlichen Blatter gu meiner und meiner hiefigen Freunde größten Frende, und bachte mich felbst zu bebanfen mit Mund und Armen in meinem und Aller Ramen. Meine Ahndung ift eingetroffen, und war nicht bloße Hypochondrie oder schwermuthie ge Grillenfangeren. Ich bin zufrieden, und hab in Gottes Berg und Ginn mein Berg und Sinn ergeben, wie ich vor einer halben Stun-De aus Ihrem Weimarischen Gesangbuche gefungen babe.

Strafen Sie nicht mein Stillschweigen burch Buruchaltung des zweiten Theiles Ihrer Ideen, Die schon um Johannis fertig senn folls ten, Laffen Sie fich jammern des armen Predigers in der Wusten, damit er nicht auf dem Damann's Schriften VII. Ih.

Wege verschmachte, und erfrenen Sie mich mtt guten Rachrichten von Ihrer Wallfahrt zum Carlebade, und daß selbige der lieben Theano gebeihlich gewesen ift.

Rad bem Gerücht im hollsteinischen, wovon ich aber nichts weiter gebort, erhebt fich eines in Mietau, daß ber Derzog an die bortige Regierung geschrieben, bie erledigte Genea ral. Superintendenten. Stelle bereits besetz zu baben, und man vermuthet, daß die Rammerherrin Elisa Sie dazu vorgeschlagen habe. Gott gebe, daß dieses mabr, und Ihnen anfandig fenn möge. Bielleicht wird Ihr Gluck in eben den Gegenden, wo es die erften Bille then getragen, auch ju seiner Reife kommen, und Sie benfen auch an Ihre alten Berbindungen ohne Reue zurück, und mit einigem Antheil an einen Durchzug durch unfer armes Baterland, das vielleicht nicht immer eine Stiefmutter gegen seine Rinder bleiben wird, und wo fo manche Brüber sich an Ihrem Wiederseben stärken und laben werden.

Run auf die molimina meiner Reise zu kommen, so wissen Sie, daß Bucholz ben Iten Jul. meiner erwarten wollte zu Franksurt an der Oder. Dieser Abrede zufolge kam ich den Iten Juni bei der Provincial Direction ein mit meiner Bittschrift, mir einen Urlaub auf drep Monate ben der Gen. Administration

tu bewirkent. Meine Gesundheit war ein gang natürlicher und gegründeter Vorwand; ich wollse meinen Freund Lindner zu Salle im Vorbens geben in Rath ziehen, und hatte Familien-Ungelegenheiten mit einem Freunde abzumachen. Stockmar beförderte bie Bittschrift mit allem Rachbruck, und jedermann machte mir weiß, baß ich meinen Endzweck leicht erhalten murbe. Rurg darauf erhielt ich Rachricht, bas bie Rurftin Galigin burch ihren Bruber, ben Grafen Somettan, ohne mein Wiffen und Willen die Erlaubniß ju meiner Reife betrieben. und letterer von de la Sape be Launan bie mundliche Versicherung erlangt, bag man mir auf den gangen Winter Erlaubniß ertheilen würde, ohne daß ich nöthig hatte, ben Konig selbst damit zu behelligen. Run fcbien mit felbst der Berzug der Antwort ein gutes Borzeichen. Wie war mir aber zu Muthen wie ich ben 22ten b. M., nach bem ersten Löffel Suppe, burch einen Secretar ber Direction die Resolution erhielt, worin mir die Reise rund abgeschlagen wurde!

Run, hochwirdiger Vater und Fremd, ich thue Ihnen meine Ohrenbeichte, und bitte um Absolution meiner Schoß- und Busen. Sunben. Mein damaliges Mittagsgericht war eine derbe Schussel grave Erbsen mit Kindsteisch gekocht. Den graven Erbsen zulieb war mein Wege verschmachte, und erfrenen Sie mich mit guten Rachrichten von Ihrer Wallfahrt zums Earlebade, und daß felbige der lieben Theasso gedeihlich gewesen ift.

Rad bem Gerücht im hollsteinischen, wovon ich aber nichts weiter gebort, erhebt fich eines in Mietau, daß ber Derzog an die bortige Regierung geschrieben, bie erlebigte General. Superintendenten. Stelle bereits besett ju baben, und man vermuthet, daß die Rammerherein Elisa Sie dazu vorgeschlagen habe. Gott gebe, daß dieses mabr, und Ihnen aufandig fenn möge. Vielleicht wird Ihr Gluck in eben den Gegenden, wo es die erften Bluthen getragen, auch zu seiner Reife kommen, und Sie benken auch an Ihre alten Berbindungen ohne Reue juruck, und mit einigem Antheil an einen Durchzug durch unser armes Baterland, das vielleicht nicht immer eine Stiefmutter gegen seine Rinder bleiben wird, und wo fo manche Bruber fich an Ihrem Wiederfeben stärken und laben werden.

Run auf die molimina meiner Reise zu kommen, so wissen Sie, daß Bucholz den Iten Jul. meiner erwarten wollte zu Franksurt an der Oder. Dieser Abrede zufolge kam ich den Iten Juni bei der Provincial Direction ein mit meiner Bittschrift, mir einen Urland auf drep Monate ben der Gen. Administration

zu bewirken. Meine Gesundheit war ein gang naturlicher und gegründeter Vorwand; ich wollte meinen Freund Lindner zu Salle im Vorbens gehen zu Rath ziehen, und hatte Familien-Angelegenheiten mit einem Freunde abzumachen. Stockmar beförderte bie Bittschrift mit allem Rachdruck, und jedermann machte mir weiß, daß ich meinen Endzweck leicht erhalten wurde. Rurg barauf erhielt ich Rachricht, baß bie Burftin Galigin burch ihren Bruber, ben Grafen Somettan, ohne mein Wiffen und Wife len die Erlaubniß zu meiner Reise betrieben, und letterer von de la Sape de Launay die mundliche Versicherung erlangt, bas man mir auf den ganzen Winter Erlanbniß ertheilen wurde, ohne das ich nothig hatte, ben Konig selbst damit zu behelligen. Run fchien mit felbst der Verzug der Antwort ein gutes Vorzeichen. Wie war mir aber zu Muthe, wie ich den 22ten b. M., nach bem ersten goffel Suppe, durch einen Secretar der Direction die Resolution erhielt, worin mir die Reise rund abgeschlagen wurde!

Run, hochwirdiger Vater und Freund, ich thue Ihnen meine Ohrenbeichte, und bitte um Absolution meiner Schoß- und Busen. Sünden. Mein damaliges Mittagsgericht war eine derbe Schüssel graue Erbsen mit Kindsteisch gekocht. Den grauen Erbsen zulieb war mein

۲

Bege verichmachte, und erfrenen Se mich mit guten Rachrichten von Ihrer Ballfahrt juns Carisbabe, und daß felbige ber lieben Theano gebeiblich gewesen ift.

Dad bem Geracht im Dollfteinifden; mopon ich aber nichts weiter gehort, erhebt' fich eines in Mietau, baf ber Dergog an ble bortige Regierung gefdrieben, bie erlebigte General. Superintenbenten. Stelle bereits befest im baben, und man bermuthet, bag bie Rammerherein Glifa Die baju borgefchlagen babe. Bott gebe, bag biefes mabr, und Ihnen anftanbig fenn moge. Bielleicht wird 3br Glud in eben ben Gegenden, wo es bie erften Blus then getragen, auch ju feiner Reife tommen, und Sie benten auch an Ihre aiten Berbinbungen ohne Rene guruct, und mit einigem Untheil "an einen Durchzug burch unfer armes Baterland, bas vielleicht nicht immer eine Stiefmutter gegen feine Rinder bleiben wird, und wo' fo manche Bruber fic an Ihrem Biederfeben ftarten und laben werden.

Run auf die molimina meiner Reise zu tommen, fo wiffen Sie, daß Bucholz ben ten Jul. meiner erwarten wollte zu Frankfurt an der Oder. Diefer Abrede zufolge kam ich den ten Juni bei der Provincial Direction ein mit meiner Bittschrift, mir einen Urlaub auf deep Monate ben der Gen. Administration

tu bewirken. Meine Gesundheit war ein gang naturlicher und gegründeter Vorwand; ich wollte meinen Freund Lindner zu Salle im Vorbens geben ju Rath gieben, und hatte Familien-Ungelegenheiten mit einem Freunde abzumachen. Stockmar beforberte bie Bittschrift mit allem Rachbrud, und jebermann machte mir weiß, baß ich meinen Endzweck leicht erhalten wurde. Rurg barauf erhielt ich Rachricht, bas bie Burftin Galigin burch ihren Bruber, ben Grafen Somettan, ohne mein Wiffen und Willen die Erlaubniß zu meiner Reife betrieben. und letterer von de la Sape de Launay bie mundliche Versicherung erlangt, bag man mir auf den gangen Winter Erlanbniß ertheilen würde, ohne daß ich nöthig hätte, den Konig selbst damit zu behelligen. Run fcbien mit felbst der Berzug der Antwort ein gutes Borzeichen. Wie war mir aber zu Muthe, wie ich ben 22ten b. D., nach bem erften Loffel Suppe, durch einen Secretar ber Direction die Resolution erhielt, worin mir Die Reise rund abgeschlagen wurde!

Run, hochwardiger Vater und Fremb, ich thue Ihnen meine Ohrenbeichte, und bitte um Absolution meiner Schoß- und Busen. Sunben. Mein bamaliges Mittagsgericht war eine derbe Schussel grave Erbsen mit Kindsteisch gekocht. Den graven Erbsen zulieb war mein Vater im Lande geblieben. Sunft find die weisen durchgeschlagen mein Leibgericht, aber auf meine alfen Tage nimmt mein Geschmack an den granen, micht; und mehr zu. Wir aßen im Hain Maure, und ich verschlang meinen Witteg mit einem so grimmigen Wolfshunger, mit solder, Rachgier, wie man hier zu kande solge, als wenn de la Sape de Launap, und Grodart in der Schüssel gelegen hätten. Gleich nach der derben Mahlzeit bot ich meinen Sohn auf, nich zu begleiten, um einige Gänge nach der Stadt zur Erleichterung meines schwer beladenen Herzens und Magens zu thun.

Ich finde in dem ganzen Drama diefer Begebenheit einen unfichtbaren Leitfaden einer bobern Vorsehung und Regierung, dem ich blindlings zu folgen schuldig und willig bin. Außer, diefer Pflicht bes innern Menschen ichien mir auch die abschlägige Antwort eine bop. pelte Wohlthat für mein Fleisch und Blut, ein Aliment meines vielleicht lächerlichen Sa f. ses, ben ich aus patriotischem ober pharifaischem Eifer ben welschen hunden geschworen habe. Es ware eine heimliche Laft für mich gewesen, diesen Beutelschneidern ein solches Stud, als ich mir ehemals traumen laffen, zu verdanken zu haben. Aber dieses Gluck im Traume wurde auch wie ein leerer Schlauch für mich; und um meine Ohrenbeichte, lieb.

ster Herber, zu vollenden, waren Sie und noch zwen andere Freunde, (die mir Gott gegeben hat, sagte Adam im Paradiese) Schuld an meiner Verlegenheit, durch Ihre Ungeduldund Erwartung und Zurüstungen, Freude und Ehre von mir zu erleben, die Ihnen gewiß sehlgeschlagen wäre.

Rach ber lage aller Umstände weiß ich als fo nichts klugeres und beffeves anzufangen, als stille und ruhig zu fenn, bis mein unbekannter Wohlthater mit feiner jungen Frau aus Paris zurücksommt; denn ihn zu fehen ift mein hauptgeschaft und das größte Bedurf. nif, bas ich allem lufternen Genuß ber Freundschaft vorziehen ning, zu dem ich flumpf und feif bin - Bon feinen Umftanden weiß ich kein lebendiges Wort , fo. febr ich anch einige Winke darüber erwartete. Seine Diat scheint feiner Gesundheit eben so nachtheilig zu fenn, als mein unbandiger Appetit ben meiner figen. den lebensart. Der Unterschied, gwischen ber Defonomie eines fedigen Junggesellen und ehelichen Sausvaters muß erft durch Erfahrung, und fann nicht a priori erternt wetben. Den innern Charafter meines Wohnhaters fann ich aus feinen Briefen und der Sympatfie unferer Gestinnungen lefen und schließen; aber die außeren Data erfordern eine andere Evidenz. Er hat mir immer zu einem Saupteriefe Soff

pung gemacht, ben ich aber noch nicht erhals ten Nun weiß ich noch kein einziges Wort, was ihn bewogen und wozu? sondern ein bloßes: Nimm hin, dank Gott, und bekümmes re dich um weiter nichts. —

Sie seben, liebster Derder, ich bin nicht im Stande einen Brief zu schreiben; so murbe ist mein Ropf, so leer. Gott erhalte sie desso gesunder, und lasse die Brunnen. Eur an Ihnen und Theano gesegnet senn, und street den Kortgang ihrer Ideen und Blateter. Wenn Sie kein Deutsch können, was soll ich sagen? Ihre beiden jüngsten Schriften sind bewährt wie das Silber im Liegel und das Gold im Ofen.

374. Un ben Arfegerath Scheffner. Ronigeberg ben 20ten Juli 1785.

Dr. Scheller ift gestern abgereist. Well ich meinem Gaste nichts zu essen gegeben, so bielt ich es für meine Pflicht, mich wenigstens ben denjenigen zu bedanken, die ihn nicht haben derhungern lassen. Darunter gehörte auch Dr. Diaconus Kraft, den ich gestern im Bordengehen besuche. Da fand ich ein Buch, das er geliehen hatte, mir aber gleichwohl so gefällig war auf einige Stunden zu überlassen, und das ich ihm hente frühe wieder abgelie-

fert mit taufend Dank wegen eben fo pieler Freudenthranen, womit ich es gelesen, tros der vielen schweizerischen und besperaten Aus. drucke. Ich bin Ihnen nichts im Stayde als den Titel davon abzuschreiben: "Philosophische Worlesungen über bas sogenannte neue Teffament, von Gelehrten für nicht gelehrte Denfer ohne Glauben und Unglauben." Wenn ich Herrn Rraft wiedersebe, will ich ihn bitten, es Ihnen mitzutheilen. Rächstens schreibe ich nach Zurich, um mich nach bem Ramen bieses wurdigen Schriftfellers zu erfundi. gen. Nichts grundlicheres tonnen wir gegen die Bahrtdischen Offenbarungen erwarten, und keinen beffern Beweis gegen alle die apokalpp. tischen Eregenten, die ju Erdichtungen ihre Bufincht nehmen, weil sie nicht lefen tonnen und dem einfältigen Buchftaben nicht gewachsen And Ach wie schon ift mir der impure Styl in diefen philosophischen Borlefungen, und seine Eritif über die impure Buricher Ueberfetzung des s. g. R. T. So muß man als Philosoph lesen, und eben so schreiben! leiden und handeln i. e. leben!

In einem Briefe von Müller in Schaffhausen sinde ich den Verfasser der Chiliasmus-Geschichte genannt Heinrich Korrodi, der auch die Blutthoologie gegen Lavater geschrieben. Er soll ein kleiner, höckerichter Candidat sepn und wie eine Mißgeburt anssehen, mit einer großen braunen Perucke.

Ihr gutes Benfpiel hat vorigen Sonntag den 17ken d. M. ein Päckchen von 17 Ducaten nach sich gezogen. Sie können leicht denken, wie ich mich über das Glück gefreut, und wie angstlich ich für seine Erkenntlichkeit besorgt din. Meine gute Nachbarin, die drep Kronen Loge übersandte es mir für den Wauderer Hill.

375, An h, G, w Auerswald.

Abnig berg ber 28ten Jul. 1785,

fen, würdigster Freund, daß Sie Ihre Remgkerde bezahlen sollten. Ein Mensch ver mit
Is Dukuten von hier bis nach Rom gekommen, hat an 30 mehr uls zu viel, um
von Wien nach seiner Deimat zu gelangen.
Unterdessen danke ich in meinem und seinem Beamen. Einen fröhlichen Geber par Gott Gott lieb, wie geschrieben steht Er hat ausgesteinet und gegeben den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. 2. Cor. IX. 7. 9.

Six werden vielleicht in dem fleinen ber känten Brieswechsel nur einen ganz gemei nen Kopf sinden, aber der wenigstens gute Küst hat; und das Derz schlägt stüfet als unfer Kopf benkt — ein guter Wille ist branchbarer als eine noch so reine Bere nunft.

Mutter ift, sed Ihre Bibliothek und Lieblingsstadium! Die Autorschaft Ihrer Mufe ein Ebenbild Ihres Lebens, das Sande und Fü-Fe, Kopf und Herz hat. Gott mache Sie Jum gesegneten und fruchtbaren Stamm; genommener Abrede gemäß aber zum Zeugen Ihres Siucks und Ihrer Freude dero tief etgebenen Freund und Dienen

376. An Den Kriegsrath Scheffner.

. . . . . . . . . Ronig ther g. ben 5ken Lug. 1285.

Borgeften kan ein Juhrmann aus Berlining vinem geben. Pack Bicher von Dicolak. Ich lief gleich um ben Eröffnung beffelben gestenwärtig zu sehm, schleipte meinen Arm von genwärtig zu sehm, schleipte meinen Arm von dem Then Brief mit dem uten Ihrieben Brief mit dem uten Ihriben Brief mit Beste nater weinem Armpoll war; Biographizen der Gelbsmörber (7 aus Liebe, 3 aus Armuch, aus Chegeid, 2 aus Bosheit und Schickfal.) und Chickfal.) und Chicken wenschlichen Etends, von Hofn, v. Extartöhausen, auf dessen Erzählungen für supfindsand Detzen ich auch aufmerksam ges

macht worden. - Die nachgelaffenen Werk des Montesquien haben einen würdigen lleben feber gefunden. Seine Betrachtungen über bie Ursachen des Vergnügens an Litteratur und Aunstwerken, find mir ichon bekannt gewesen, und gang trefflich. - Briefe nach Gichfadt; find von Ochloger, betreffen feinen Briefmedset, und vertheidigen die Publicitat, die bald jum Modeworte werden wird, wie Populariedt. — Journal aus Urfftadt vom Berf. des Romans meines Lebens und Peter Clause, wird faum ein zweites Stuck erleben. If das nicht ein herr von Anigge, ein großer Fußganger und Schmierhans in Prosa und in Bersen? Er schlägt halbe Ansrufungs . und Fragezeichen vor, mit einem Comma anfiatt eines Punctsit - Meißers Sittenlehre der Liebe und Che ift von gleichem Schlage mit seinen übrigen Compilationen. — Schläters ballifce Mopatsschrift enthält Uebersehungen aus Dvid und ift eben so wenig der Rede wereb als Debe, die zu Gera herquskommt, zum Beften ber tieben Jugend, die das alles nicht zu lesen im Stande ift, was man gu ihrem Beften schreibt. - Der deutsche Zuschauer betrifft hauptsächlich das katholische Deutschland, und ift noch das exträglichke der neusten Journale. Mit diesem ganzen Stoß eilte ich geftern Apende gurück, um mir einen neuen zu bolenZum Gluck war schon alles gehörigen Orts abgegeben, und ich fand das Mest leer-

Wie sauer einem zwey Bande von Predigten werden, habe ich auch ersahren, auch nicht zum Durchlesen selbige eigentlich Ihnen zugedacht. Run habe ich auch von Blair's Vorlesungen die Uebersehung, die ich ein wenig gegen den Text halten will. Blair hat eine Lauterkeit, eine Schönheit in seinem Styl, die durch eine Uebersehung nicht erreicht noch übertragen werden kann. Sein Vortrag son eben so unnachahmlich sepp.

377. An S. M. Courtan, geb. Loussaint, nach Riga.

Ronigsberg ben gten Aug. 1785.

Meine gatigke Freundin, Sie thun gar nicht gut, daß Sie allein in der Stadt bleiben und nicht an der Gesellschaft Ihrer Fran und pickt auf dem kande Antheil nehmen, wah zu Hause por Ihrem Fenker an Ihre abwesenden Freunde denken. Der Fall zwie schwenden Greunde denken. Der Fall zwie schwu und beiden ist nicht so ähnlich wie Sie sin, Ihren Willen gefriegt, und sind unzufriedener als ich, der nicht seinen Willen bekommen. Vielleicht wurde es mir schlimmer als Ihnen ergangen sepu. Ich din ganz ruhig, schäme und gräme mich nicht, bin eben so sleichzültig ats heftig, nirgends und allewthalben zu Hause, kann aus nichts auf der Welt, am allerwenigsten aus mir felbst klug werden, und mitten in der größten Verzweistung genieße ich einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft und so sicher wie Abrahams Schoß.

: - Bas qualen Sie fich mit bem heimweh, faft mochte ich sagen: sans rime et sans kaison? Dr. Courtan bant Ihnen sein Sans in Ordnung, woben ihn Ihre Gegenwart mehr hindern als fordern wurde. Henriette lebt unter Aufsicht einer Mutter und Schweffer auf dem gande, und denkt aus bloker Wolluft, gewiß nicht aus Roth pach Riga. Und mit den lieben Jungen — ich bin ja selbst einer gewesen und habe auch einen — die And bagit praveftinirt, Vater und Mutter zu vergessen. — Gegen das heimweh foll das alte Sprüchwort probat fenn: wohl aus ben Augen, wohl aus bem Sinn. menschliche Ratur gewöhnt fich chen so gut an Abwesenheit als Gegenwart, an Mangel als Ueberfluß.

Bon berber.

Weimar den 4ten Aug. 1785.

Stud auf, lieber, alter Freund! Wir sind glücklich und so ziemlich gesund aus bem Karlsbade wieder ein= getroffen, und bas erfte wornach ich, ba bie Bergungeit meiner Zurückgebliebenen vorben waren, suchte, war eich Brief von Ihnen. Reben an lag, unter einem bloben Einschluß an mich ein Brief an Sie, wahrscheintich bon Bucholg, ben ich also sogleich mit biesen Beisen, ben ersten die ich in Weimar schreibe, begleite... Da so biek Freundeshande sich in das Spiel, Sie nach Dentschland, zu bringen, gemengt haben, so kann es nicht fehlen, baß einer vom anbern nichts weiß, und B. Sie viels leicht schon ben mir vermuthet hat. Leiber aber hat es wie ich aus Ihrem Briefe febe, auch hier geheißen. homo proponit etc. Und mich freut's, bas Sie sich den launan und Grobart nicht anfechten laffen, vielmehr has bose Gericht Coloquinten, wie jene Propheten - Kinder, gesund verschluckt haben. Ich bin überzeugt, wenn ein menschlicher Entwurf lange kocht, wird er besto genießbarer; vielleicht ware alles noch roh gewesen, wenn Sie sich mit Ihren neuen Freunden dieses Jahr schon gefeben batten, Run mich fege ich, mit Ihren Erlaubs nis, nicht in biefe Bahl; ich will keinen neuen blubene ben Sproß an Ihnen seben, ber ich Gott Lob auch nicht mehr bin, sondern ben alten, von der Sonne ausges brannten Stamm, wie mein Derzensfreund Persius bie Gebichte bes alten Maro nannte. Wir kennen uns von alten Zeiten, und haben uns sowohl in brudenber Sone nenhige als in ber brennenben Winterkalte gekannt t also kommen wir wie zwey Schatten jenseits bes Stys

gusammen; NB, baf ber Styr in biefer Weit fließe, und wahrscheinlich die Ober ober bie Saale fep. Denn ich gebe picts weniger als meine gute Poffnung auf, zuwal fie får biefes Jahr ober biefen Monat vereitelt fceint. Um defto beffer! ba'wirb, ba mus besto eber etwas barans werben. Es muß fich boch eine Beit finben, und eine Perfon finden, die Gie auf Monate wenigstens aus Ihrem Recbet befreye; wir wollen auch baran benten. In ber Welt habe ich nicht bavon gewußt, daß eine Reise aus Ihrem Lande to hart halt; im Carlsbade find ja gange Trupps Betlinet in Dienften, gewesen. Sind Sie allein benn ju ben Batten Redar und zu ben Gezelten Mefech verbammt, ohne einen Bauch anberer Buft zu genießen? Aber genug! Schreiben Sie mir, liebster Alter, was Sie vorzunehmen Willens find. Wenn B. Ihnen nochs mals ein render - vous giebt, so bacte ich, Sie gins gen unmittelbat ins Cabinet, ließen bie Urfache ber Gefunbheit und Consultation mit bem Arzte aus, und fors berten bie Reise bloß bringenber Geschäfte wegen. In unserem Jahrhundert respectirt man nichts als Geschäfe tes je weniger sie bebeuten, besto geehrter find sie. Und mir ift gefagt, bas ber alte Lanbesvater in feinen guten Stunden seiten etwas abschlägt, was biefer Art ift. Benigstens ift Ihnen ein rolus de main de maître glorwätbiger, als bas signé Launay. Doch über bas alles werben Gie felbft am Beften walten, und B. Brief muß ben Ausschlag geben. Ift's nicht heute wirbs

morgen feint: Alfa höckens 'ein Jahr gewartet, und wer alle sind din Jahr reifer!

Der zweite Aheil der Ideen ist vom Buchbrucker mit Sie spedirt, und vielleicht schon in Ihren Handen. Sobald Sie ihn gelesen, ersteuen Sie mich mit einent Fetwa barüber, ehrwürdiger Must! Mir ist durch das Carlsbad, wo ich jeden Tag 15 warme Bechet, und das 5 Wochen lang getrunken, rein abgespüllt worden. Also komme ich vom Lethe ber, und erwarte nach allen Stoken im Wagen und allem Gebrang im Bade, gute neue Rahr eines imeiten Lebens in weis neue Alter.

Som Emperintenbenten in Mietau weiß ich nichts; bie Frau v. b. Recke hat einige Worte barüber int. Garlibabe verloren, die aber eher zu erkennen gebenst daß irgendwo einer aufgerafft sen.

Leben Sie wohl, armer gebunkener Prometheus; meine arbeitsetige Mitgefährtin, die in der Natur etzwas anderes ist, als der blaue Dunst einer Theano, (den ich dem Publicum vorgemacht habe) grüßt Sie schwesterlich und herzlich.

,378. An Berber.

Königsberg ben isten Aug. 1785.

Ihren Brief vom 4ten erhielt den 13ten zu großer Freude und Trost. Gott Lob, daß Sie glücklich und ziemlich gesund wieder zu Joues getommen finde . Darn zweite Sheil Ihrer Ibeen ift noch nicht augekommen. Schon genug, bak er heraus ift, und daß Sie an mich gedache baben. Seben Sie mich blof als Ihren innigsten Lefer an, der wie ber Freund bes Brautigams fleht und ihm zuhört und sich boch freut über des Brautigams Stimme. Diese Freude wächste mit jeder Ihrer jungften Schriften. Ben dieser Ruht eines gang fompatherischen Genustes habe ich weber Activität noch auffrance in urtheiten.

Det Inhalt Birer Ethlage and Daris wat mir icon befannt, weil vier gang gleich lautende an einem einflgen Sage abgegangen maren, mit irgentowo auf meiner Beife eingwe holen. "Bes, fur., eine unermabete Aufmert. famteit und Sorgfalt, womit ich ibn obne meine Sould quale, und er mich! Ich babe ihn um alleg in ber Welt gebeten, an nichts eber gu benten, als bis gr wieber in Saufe fenn wird. Sein Bunich und mein eigener mar es, ben gangen Winter mit ibm gugubringen, weil es wirflich nicht tobnt', uns einander im Bluge ju feben, und ich ihm feinen fo guten Albfenthalt bier, wie er mir bei fich, verichaffen tant, ich auch in Gefellicaft meines Sohnes glie-Renbeit und Seltenbeit einer zweiten Deinpat ju fomeeten im Otane de ware, weif er obne Amtsgeschäfte und noch obne öhne alle Familien, Sorgen lebe, und das erste Jubel. und Frenjahr einer glücklichen Che fenern kaun.

Sie konnen. fich leicht vorstellen, liebster Gevatter und Freund, mit was für Grillen ich ju fampfen gehabt habe, um ju wiffen, ob feine Frengebigkeit, plogliche Peieath und Reise mit der ökonomischen Klugheit zusammen bestehen konnten, und ob auch achte Gelbfiliebe bas Mas seiner Rächstenliebe mare. Was Sie mir in Ansehung seines Charafters zuerft meldeten, wurde von Lavater und Jacobi bes ftatigt; und jeder Brief enthielt neue Bewetfe und Aufschiusse, aber noch mehr Ansten und Rathsel zu neuen Entwicklungen. Bon unferer gemeinschaftlichen Angelegenheit, feis nen Abfichten mit mir und Beweggrunben, weiß ich noch bis auf biefe. Stunde nicht das geringfte, und eben fo unwiffend blieb ich in Anschung feiner außern Lage. Mußte ich nicht auf seine Erben Ruckat nehmen, wie er für meine Rinder gesorgt hatte? Zwar war ich an feinem Mifverftandniffe unfculdig, und hoffe es auch auf jeden Jak zu bleiben, ben ein Mensch vorhersehen fann. Ohne Data aber läßt sich wenig vorhersehen, und ich hatte feinen andern Data, als die unveranderte Dauer feiner großmuthigen und thatigen . hamann's Schriften. VII, Th. 18

Gefinnungen, zu denen mir affe Pramiffen unbefannt und verborgen find.

Hill ist schon zu Anfang des Monats bon Wien abgereist. Es wate mir lieb, wenn ich aus Beimar Rachricht bon ihm erhielte. werben ben roben ungeschliffenen Stein nicht verkennen. Konnen Sie ibm einen Winkel in einem guten ehrlichen Birthshanse anweisen, wo er fich ein paar Tage ausruhen fann, und wollen Sie fich ein paar Abende feine Eben. thener vorschreien laffen, so thun Sie mir damit einen großen Gefallen. Denn ich febe diesen mir lieben Onesimum (oder Rathanael, wie ihn Lavater umgetauft hat) als den ersten Freund meines Joh. Michel an. Sagen Sie ibm, daß Nieichardt in England, ift, und ich keine Empfehlung nach Berlin für ihn habe. Ricolai kann er von selbst besuchen mit einem Gruße pon feinem Better Jacobi, den ich beute Mittag bitten werde, deshalb an ihn au schreiben. Mendelssphn fann er auch von mir als einen unveränderlichen Freund begrußen.

Ich besuchte gestern einmal unsern Oberhofprediger Schult, der mir die Acten einer Erscheinung zu lesen gab, die viel Anssehen macht. Es betrifft eine Bande von Religionsspottern, die aus 50 Studenten der Theologie besiehen soll. Sie geben sich für Kantianer aus; tonnen eber Schutzianer ( von beni berüchtigten Gegner Menbelssohns) heißen; aber noch eigentlicher Dumnanen Ein Rreis . Calculator Sthulz in Domnau hat einen Sohn, der fich ben felnem Bater auf half, mit dem dortigen Pfarrer Rtevel in Befanntschaft kommt. Diefer wurbige Dann empfiehlt ihn jum Pofmeister ben vinem- Evel-Wie sein Untergebener eingefegnet mank. wird, platt ber Behemeister mit seiner bisher beimlichen Weisheit auf einmal herans giber. mabne ihn, alles bisher gelernte, als Pfaffengeschibät, zu vergessen; und sich nummehr der moralischen Buhrung feines hofmeifiers ju überkaffen. Diefer Unfug wird immer bffens licher und lauter bon ihm getriebens Atbst in der Rirche. Der Pfarrer schreibt einen gang vernünftigen und gefetten Brief an ibn, fundigt ihm allen bisherigen Umgang und Butritt in feinem Sause auf, und beflagt es; ihmaum Pofmeifter in Borfchag gebracht gu haben. Dierauf fommt eine Untwort getre chien et laup; worauf wieder eine gesetzte und grundliche Replik vom Pfarrer erfolgt, die der junge Mensch unit Wush und Unverschamtheit erwiedert; worauf sich Wiedel vermüßigt fieht, an das Confisiorinen zu berichten. Der Urheber dieses gangen Handets hat alles geflanden und fich mit. vier feines Gelichters unterfcrieben; daß keine Mittenlehre, noch ger sunde Wornunft, noch öffentliche Glückseligkeit mit dem Christenthums bestehen kinne. Ob Kant von diesem ebenso ärgerlichen die lächer. Inden Apxfall unterrichtet ist, weiß ich nicht.

Ich hin so gluckich gewesen, Blair's lecturenrom Abetoric and belles lettres hier zu finden made Andgabe ist in 44 mit des Verfassers, Bilde gezierte. Wie es dem Adung möglich ugewesen, plieses herrliche Werf so fchnöhet zu beurtheilen, weiß ich nicht. Blair sührt ein Maunscript von Adam Smith's Vorlesungen an; das was dieser seiner Theory of maximents über die Sprache angehängt, gesällt wir nicht recht, ungeachtet ich es das mals zu Beplagen der Zeitung übersetze.

Ronigsberg ben ikten Aug 1785.

knoch, wenn Sie bedenken, was Sie vergangenes Frühjahr ausgekanden haben, daß die Wehen nachkommen? Finden Sie die fizende Lebenkart nachtheißig, warum find Sie Jär eigener Richter und heuter? Jit es ein gottgefälliges Opfer, fich zu Tode zu arbeiten? Pat er uns nicht selbst ein Benfpiel: der Kuhe gegeben? Kein Beruf bringt das mit sich,

fondern es ift das Ereisen einer ihrannischen Leidenschaft, und einen Furcht vor Hunger und theurer Zeit, und eines heidnischen Unglaubens an Seine Vorsorge über uns und die unsrigen. Ja, sagen Sie, Arst hilf dir selber! Auch als ein guter Wirth sollen Sie sich ein wenig Ihrer übertriebenen Arbeitseligkeit schamen. Run Gott wird, alles zu leiten wissen, ist Ihr und mein Trost.

— Ich habe hier unverhofft Blair's

Lectures in zwen schonen Duarthanden aufsgetrieben, und den ersten Theil der Ueberssesung meines alten Nebenbuhlers mit dem Original verglichen, das in allem 47 Norlessungen enthält, wood nur 13 geliefert sind; denn durch eine unbesngte Theilung der dritzen zahlt der Ueberseter 14 für seinen ersten Theil. Ben allem öffentlichem Lode ist der Mohn ein naseweiser puristischer Sudler, der sehr willeührlich zu Werke geht; ungeachtet sich seine Arbeit ohne Vergleichung ganz gut lesen läst und dem Sinn auch nicht eben Abbruch thut. Seine paraphrastischen Flick-Redensgriten und ganz überstüssen Berbindungsforenieln, die er einträgt, sind ganz unausstehelich, und verdunkeln alle Präcision und die größten Schonheiten seines Schrissellers.

## . 1890mEt ben Buffettenet Gaettuet.

n 16 13 in Ronigeberg ben 25ten Mag. 1785.

Dr. Bagner hat einige Eremplare philosophischen Borlefungen verfdrieben, und Ihnen auch eines jugebachts, es mare mir aber lieber, wehn Sie erft bas Bud borber anfeben möchten und er Ihre Ertigrung abmartete. 3d habe es in einigen Stunden burch. laufen muffen, und mein außerordentlicher Beldmad mate bieffeicht burd einen ber et. ffen bollandifcen Saringe gescharft, bie eben Damale mit der Doff angefommen maren, und ben ich mit bem Buche jugleich pergebree. Die Recenfenten in Rurnberg und Salle fcheinen nicht ben einer fo gunftigen Diat und mie fo gutem Appelit gelefen in baben. Als Gelehrter ift man taum im Stanbe, ein foldes Wert ohne Giferfucht gu loben, ober es gebe ibm auch wie einem Kamel por einem Rabelöhr-

Dente ift unfer Freund Berber in fein 421es und fein vierter Sobn Adelbert in fein 7tes Jahr gegangen. Diefer doppelte Gehurtstag ift von mir heute ben unferem Oberhurgermeifter gefevert worden.

Monboddo ift mit bem zweiten Banbe glucitich zu Ende. Bigir's Borlefungen habe ich mit der Ueberfepung verglichen, welche fich sleichung unendlich verliert, nicht aus dem von Ihnen angegebenen Grunde, fondern aus Raseweisheit, Leichtsinn oder Gleichgültigkeit des Uebersetzers. Reine Seite, wo nicht Flicke worter und Redensarten workommen. Ich hatte eben so gern die Uebersetzung der Predigten verglichen, weil ich auch nicht recht den englischen Styl darin erkenne, aber ich habe das Original nicht austreiben können.

4!

1

H

(1

!!

vem Geschmack als der gar zu wortreiche Zolelikofer, der fast in lauter Exclamationen und Interrogationen betet und predigt. Der erste Theil seiner heiligen Reden über den Werth des menschlichen Lebens ist das erste und einzige Buch, das ich bisher von ihm gelesen, und ich vermuthe, daß unser Kirchenrath R.... ehemals aus dieser Quelle zu reich-lich geschöpft, und mir selbige daher ein wenig trübe gemacht hat.

Uebermorgen hoffe ich auch mit meinem 55ten Jahre fertig zu werden, an dem ich mich ganz mitte geschieppt. Bie erwarten Sie hier, und ich wünschte Ihnen etwas neues aus erster hand mittheisen zu können. — Der Geschmack eines hungrigen und eines & üsternen kann auch bisweilen zusammentreffen-

jufammen 3 NB. baf ber Styr in biefer Wett fliese, und wahrscheinlich bie Ober ober bie Saale fen. Denn ich gebe nichts weniger als meine gute hoffnung auf, zumal fte får biefes Jahr ober biefen Monat vereitelt fceint. Um beste besser! ba wird, ba muß beste eher etwas barans werben. Es mus fich boch eine Beit finben, und eine Perfon finden, bie Sie auf Monate wenigstens aus Ihrem Ret-Bet befreye; wir wollen auch baran benken. In ber Welt babe ich nicht bavou gewußt, bas eine Reise aus Ihrem Laube so hart balt; im Carlsbabe find ja ganze Trupps Betlinet in Diensten, gerbefen. Sinb Sie allein benn ju den hatten Redar und zu ben Gegelten Mefec verdammt, ohne einen Pauch anderer Luft zu genießen ? Aber genug! Schreiben Sie mir, liebfter Alter, was Sie vorzunehitten Willens finb. Wenn B. Ihnen nochs mals ein rendez -vous giebt, fo bacte ich, Sie gins gen unmittelbat ins Cabinet, ließen bie Urfache ber Befunbheit und Confultation mit bem Argte aus, unb fors berten bie Reise bloß bringenber Geschäfte wegen. In unserem Jahrhundert respectirt man nichts als Geschafs te; je weniger fie bebeuten, besto geehrtet find sie. und mir ift gefagt, bag ber alte Lanbesvater in feinen gu= ten Stunden felten etwas abschlägt, was biefer Art ift. Benigstens ift Ihnen ein rolus de main de maître glorwarbiger, als bas signé Launay. Doch über bas alles werben Gie felbft am Beften walten, und B. Brief muß ben Ausschlag geben. Ift's nicht heute wirbs

morgen fennt Alfa höckens ein Jahr gewartet, und wir alle sind Ein Jahr reifer!

Der zweite Theil der Ideen ist vom Buchtucker and Sie speciet, und vielleicht schon in Ihren Handen. Sobald Sie ihn gelesen, ersteuen Sie mich mit einent Fetwa darüber, ehrwürdiger Musti! Mir ist durch das Carlsdad, wo ich seden Tag 15 warme Becher und das 5 Wochen lang getrunken, rein abgespült worden. Also komme ich vom Lethe her, und erwarte nach allen Stoßen im Wagen und allem Gebräng im Wade, gute neue Rähr eines zweiten Lebens in mels neue Alter.

Som Emperintenbenten in Mietau weiß ich nichts; bie Frau v. b. Recke hat einige Worte barüber int. Carlsbade verloren, die abet eher zu erkeinen geben; daß irgendwo einer aufgerafft sen.

Leben Sie wohl, armer gebundener Promethens; meine arbeitseige Mitgefährtin, die in der Natur ets was anderes ift, als der blaue Dunft einer Theano, (den ich dem Publicum vorgemacht habe) grüßt Sie schwesterlich und herzlich.

,378. An Berber.

Königsberg ben isten Aug. 1785.

Ihren Brief vom 4ten erhielt den 13ten zu großer Freude und Trost. Gott Lob, daß Sie glücklich und ziemlich gesund wieder zu 381, En ben Ariegerath Scheffner.

Ronigsberg ben Ibten Cept. 1785.

Ich muß mich wegen zweper Misversfandniffe mo nicht rechtfertigen, boch wenigftens bey Ihnen. entschuldigen. Bey aller meiner gegenwärtigen Schmäche, bas geringste Lluge zu denken oder zu schreiben, bat es mir kanne einfallen können, Zollikofer und R.... zu paaren. Ben allem Eindruck, den des erften Schönheiten auf mich gemacht, widerkebt etwas in seinen Reden meinem Geschmack, bak ich nicht ber Dube werth gehalten ju untera suchen, und ich damals mir erklätte durch das Plagium des Schrepers, der aber den alten Cramer, wie man mir gesagt, zu feis nem Steckenpferd mehr branchen foll. Der erste Band der Predigien über die Burde des Menschen ift meines Wissens das erfte Buch. das ich von ihm gelesen. Runmehr weiß ich. daß es an jener Ussociation meiner Einbildungse Frast nicht liegt, soudern mehr an meiner Idiospukrasse, die das Wortreiche, das Gleiche förmige, das Abgezirkelte, das Runstmäßige, das über und über redende für upnatürlich bålt.

Der zweite Theil von Monbodds hat für mich mehr Inhalt gehaht als der erste. Ankatt mit ihm gar nichts zu schäffen haben zu pollen, habe ich mir seine alte Metaphysik verschrieben, so schwer sie auch weinem Bensel sallen wird. Seine Hypothese aber pay Eestudung der Sprache ist imper in meinen Augen eine Grundluge, die wie eine schählliche Fliege alle seine übrigen Untersuchungen vereitelt. Sprache und Sprachkunst sind zwen verschiedene Dinge, wie Vernunft und Phistosphie.

Der Benfau, den Menbellschn mit feis wer Metten finden wird und fich zum Bordust versprechen kann, foll ihm feine Besper - Lees tion von mit zussehen, da ich mehr meine Schwäcke als meine Starfe fühle, und Gote Lob feinen Brief mehr noch Billet, viel wei niger ein Buch febreiben fann: 3ch habe ein Jahr lang über Spinoza's Sittenkehre gebintet ohne um ein haar weiter gefommen it Mentelsfohn und feine Freunde find fenn. über den Werdacht des, Atheismus sehr aufgebracht gewesen, ungeachtet ich denselben für einen bloken Attieismus oder Dialect der reinen Bernunft halte und dafür erklart habe. Leffing foll auch jum Spindlismus, Einem und Ale lem, seine Zustucht genommen haben, als. der letten Theorie seines Christenthumes. Diefer kleine Umstand hat seine Biographen irre gemacht'— und durch alle diese Episoden bin ich auf meine Idee einer Metakritik über ben

381. In ben Kriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben ibten Sept. 1785.

Ich muß mich wegen zweper Migversiand. nisse wo nicht rechtfertigen, boch wenigstens ben Ihnen entschuldigen. Ben aller meiner gegenwärtigen Schwäche, bas geringste Lluge zu denken oder zu schreiben, bat es mir kanne einfallen können. Zollikofer und R..... in paaren. Ben allem Eindruck, den des ersten Schönheiten auf mich gemacht, widerstebt etwas in seinen Reden meinem Geschmack, bak · ich nicht ber Dube werth gehalten gu untera suchen, und ich damals mir erklätte durch das Plagium des Schrepers, der aber den alten Cramer, wie man mir gesagt, zu feie nem Stedenpferd mehr bronden soll. Der erste Band der Predigten über die Burde des Menschen ift meines Wissens das erfte Buch das ich von ihm gelesep. Punmehr weiß ich. daß es an jener Affociation meiner Einbildungs. kraft nicht liegt, soudern mehr an meiner Idiospukrafie, die das Wortreiche, das Gleiche förmige, das Abgezirkelte, das Runsmäßige, das über und über redende für unnatürlich bålt.

Der zweite Theil von Monbodds hat für mich mehr Inhalt gehabt als der erste. Ans katt mit ihm gar nichts zu schäffen haben zu wollen, babe ich mir seine alte Metaphyse verschrieben, so schwer sie auch meinem Beustel sallen wird. Seine Onpothese aber bong Ersindung der Sprache ist immer in meinen Augen eine Grundlüge, die wie eine schädliche Fliege alle seine übrigen Untersuchungen verschiedene Dinge, wie Vernunst und Phistosphie.

Der Benfau, den Mendellschn mit fei wer Metten finden wird und fich zum Boraus versprechen kann, foll ihm feine Besper-Leci tion von mit zugiehen, da ich mehr meine Somathe als meine Starfe fühle, und Gott Lob feinen Brief mehr noch Billet, viel wei niger ein Buch febreiben kannt 3ch habe tin Jahr lang über Spinoja's Sittenkehre gebrutet ohne um ein haar weiter gefommen it Mendelssohn und seine Frennde find über den Berbacht des, Atheismus febr aufgebracht gewesen, ungeachtet ich denselben für einen bloßen Attieismus oder Dialect der reinen Bernunft halte und dafür erklart habe. Leffing soll auch zum Spipozismus, Einem und Ale lem, seine Zuflucht genommen haben, als. der lehten Theorie seines Christenthumes. Die. fer kleine Umstand hat seine Biographen erge gemacht'— und durch alle diese Episoden bin ich auf meine Ihee einer Metakritik über ben

Purismus der Bernunft und Sprache, die ich schon seit 1781 im Schilde geführt, zurückgesbracht worden. Aber in meiner Lage habe ich weber Lust den Mund aufzuthun, noch durch meine Gansekiele zur Menschenverklügerung wer zum Weh ihres Aergernisses eine Zeile benzutragen.

Die beste Philosophie über die Sprache babe ich in dem Buche eines heutschen Schulmannes gesunden, der mit der letten Messe mannes gesunden, der mit der letten Messe son hiesigen Huchladen nicht habe, auftreiben fönnen. Der Mann von unerkanntem Verdienst bienste beiße, Meiner, und ich besitz von jhm bloß eine hebräische Grammatik. Seinen Versuch einer an der menschlichen Sprache abselideten Vernunftlehre hosse ich in einer Auction zu erhaschen.

Sartkuoch hat mir die Schrift über Offenbarung, Christenthum und Judenthum geschickt, welche ich beplege. Ich din jest aller
sophistischen Schleichwege überdrüssig, und
wünsche nur, daß der noch immer unbekannte Verfasser der Vorlesungen die gerade,
einfältige Bahn, welche er so glücklich eingeschlagen, fortseten und vollenden möge. Dieserbindet das älteste und neutste; das vivialste und paradoxeste für weinen Seschmack.

Wonats und einer Decade sind. Ich hante Monats und einer Decade sind. Ich hante mir aber den Unterschied größer porgestellt, weil ich kurslich die Shie hatte, von einem sehr galanten Juden für einen Siebziger aus gesehen zu werden.

382. In ben Kriegskath Sheffner.

Ronigsberg ben 18ten Sept. 1785.

Da bie schlechte Witterung mich zu hau. fe halt, habe ich die drem ersten Predigren des Zollikofer wiederholt, um mein Worme theil theils zu berichtigen, theils mir setoft zu erklären. Sie beobachten mit Ihrer gawöhnlichen Feinheit, daß der Benfall: mich ein wenig schen mache und jum Widerspruch geneigt, vielleicht gar zu einem heimlichen Reide. Diese Qualitas occulta meines Dif tranens macht mich gleichwohl auf feine Art unfähig, Diejenigen Talente, auf Die ich nicht den geringsten Unspruch machen fann sind zu benen mich die Ratur oder mein ei. genes Migverständniß derfelben verschnitten hat, besto inniger zu bewundern und zu ere kennen. Aber mein Geschmack ist einmal, liebet gar nicht urtheilen, als nach bem bloßen Ansehen der Person oder Sache.

4. j. Zollicofter verdindite mit, dem Beidebum feiner Sprache: einen fehr glüttliche Dekonomie ber: Marte für ben Berkand und bad Dere. Die Schnur feiner Fragen, Anderpfangen und Redefiguren istrationer ficht und Weierne für die Einbildungsfraft. Sein Mechanismus if poller Symmetrie. In seinen Gebeten, Abtheilungen und Anwendungen ift Einheit und funftliche Beziehung. Biefe Schonfeiten" und Energigen sind so sichtbar und so sinnlich, daß nur ein Blinder und Tanber selbige leugnen oder in Zweifelnzichtit fant in abeit eben so menige die Laptologies und Einförtnigfeit; und daß ich felbige mit einer ebenmäßigen Genanig. felt und Evidenz fühle ; und ein: wenig aberglaubisch die evangiglische Armuth und Ginfalt den Ethnicismisums ihrer Polylogie im Besem jund. Lehnen unendlicher und inniger worsiebeg meil ich: fur: Wahrscheinlichkeit, weniger zeizbar bin als für Wahrheit. .... Die Wahl des Lextes fiel mir gleich auf, andicbie Rubniet gefiel mir - inteil man pon feinem einzigen Menschen, auch nicht vom gangen menfchichen Gefchiechte: fagen tann, im Arengken und eigentlichften Berfichbe, daß ihm : die ganze, Ratur unterworfen gewesen fen. last den dem einzigen Judividuo und Ibeal, woranf ein gewißer Lehrer der Axiden se prophetische Stelle gedeutet. Wenn and

der Springebranch es einem Reduct erläubt, von jedem Unterthan zu sägen, was das et genkliche Pedvirat der Fürsten und Monaschen ist: so besteht doch der Grund des Christenschung oder der Form dessehr nicht in einem blosen Spruchsebrauch.

Die Frage des Kammerers: Von wem redet der Psalmist? ist doch wenigstens einem andächtigen Leser erlaubt — wenn gleich der andächtige Zuhörer des Predigers Fragsucht geduldig aushalten muß, und die wenigsten richtig zu antworten kaum im Stande sind.

. Ift. in: diesem Falle non Menschen überbaupt die Rede, so verliere ich fast alleit Sinn und Busammenhang; weil ich gan nicht begreifen fann, daß unsever Ratur daburch Leid geschehen; daß felbige etwas geringer als ber Engel ber Gotter ihre gerathen, aund baß ber höchfte Gott Diefen gereigen Abhruth, ober - eines Sterblichen: Murren: barüber igut geftind den batte mit Majestat ju krouen. Icheweiß wohl, daß Siobs Bestwerden gerechter in Gottes Angen waren als, feiner Freunde Theve diceen - aber Dies fomnte Leinem Zuhören einfallen, weil feiner den Brief an die Ses braer scheint gelesen zu haben, : wo biefer Spruch, auf eine ganz andere Art. anegtlege with.

Die erste Predigt ist also im Grunde vichts anders als ein sehr schmeichelhaftes und gestäutiges Semalde von der Wardervierer Berstandeskräfte, unserer moralischen Frenheit, unserer Thatigkeit und Perfectivitäte, unserer Unsterblichkeit, woran kein Auser zweiselt; den nichter Originalität dis auf die Physiogsiomie.

Predigt per arsin wieder eben so viel geredet — und in der dritten Predigt erscheint
das alte Kleid noch einmal mit einigen gappen des Christenthums erganzt und aufgestüßt.
Sollte aber das Christenthum wirklich auf so
eine Flitteren unsers Berkandes, Willens und
allen übrigen Kräfte und Bedürsnisse bis auf
sie Scherben unsers Schapes hinauslaufen —
und die Hauptsache unf: einigen xeligiösen
Theories und Hopothesen beruhen? Ift bas
die Berheibung al tes neu zu machen, eine
Geistes und Feuerraufe nich neuen Zungen?

Dergleichen Predigten sind schmachaft für Gesunde, die einen Roch nöthig haben, aber kitht für Kraufe, denen mehr mit einem Arze gedient ist: Wenn du ein Wahl mächk, so tave die Armien; die Kröppel, die Lähmen; die Plinden.

Nüch nach meinem Geschmack is Zollikofter eine natürlich warme und klare Quelle, aber

nicht mehr unter den Händen derer, die aus selbiger schöpfen, oder wohl gar wieder von sich geben — und die plansibelsten Frethümer sind immer die nachtheiligsten —

Unfere Burde hangt nach bestern Begriffen nicht von Verstand, Willen, Thatigkeit ab — sondern bleibt das Geschenk einer hahern Wahl — nicht wehr ein angebornes, sondern sewordenes — auch nicht selbsterworbenes noch selbstständiges — sondern schlechterdings as-bangiges, und eben dadurch desto festeres und undewegliches Verdienst. Alle Herrlichkeit der Wenschen ist wie des Stases Blume — aber des Peren Abert bleibs in Ewigkeit. Recht zu theilen das Wort der Wahrheit, und nicht zum bloßen Notto einer geistlichen Rede zu machen, gehört zum Fleiß eines techtschaffenen und unsträssichen Arbeiters.

Es thut mit immer wehe, den lächerlichen Rachahmungs. Geift, der immer die schwäche fien Seiten guter Köpfe verfolgt, ihnen mit seiner Bewunderung schädlicher und gesährlischer zu sehen, als alle Furien des Reidest oder ungerechter Eritif.

Doch weder Tadet noch Lob ift Urtheil; sondern bisweilen ein bloßes argumentum ad hominem — eine Recenston in nuce, die über den Werth eines Buchs nichts entscheidet. Bur Strafe meiner bosen Laune will ich aus

noch übeige vierzohn Predigten von welleiti lesen — und zur Schadschaftung lege ich meinem Geschwäß das Membire des Mirabean ben, welches ich heute erhalten.

383. Un Gottlob Emanuel Lindnet.

Konigsberg ben 4. Oct. 1785.

Diesen Augenblikt erhalte ich Ihren längst gewünschen Betek. Wie haben Sie so gräusen kenn können, Ihre Freunde so lange auf einige Nachricht von sich und Ihrem veränderten Ausenthalte schmachten zu lassen? Wegen ber traurigen Witterung, die wir den ganzen Sommer gehabt haben, danke ich Gott, daß ich wider meinen Willen habe zu hauser bleiben mussen. Sonst wäre ich mit meinem siehann Michael gewiß auf ein Paux Lage Ihnen in Jena auf den Hals gesommen.

Eben kommt Ranter, der seite dielen Wöchen nicht in der Stadt Pewesen, und and Ungebuld über die beiechte Witterung, und all sein Jutter und den lierschwenglichen Seinen an Somnier. Setreide vor seinen Augen kaulen and wodern zu sehen, sein Trinenau berlassen hat. Mit feinem Pere, Papier geht es nach Wunsch, — Esbe und Flush ift keine Erscheinung kleiner Seen und Meere.

Ein

Sin junger:Student aus Domnan; der in der Gegend Hofmeister ben einem Landedelsmanne gewesen, hat sich zum Stifter einer Kreinen Kotte und ein ziemliches Aufsehen hier gemacht durch einen Unverstand und Nishrauch der Eritif der reinen Bernunft und eine unsverschämte Verachtung des Christenthums, woserschämte Verachtung des Christenthums, wosen sein Lehrer gewiß sehr unschülzig ist. Diese Domnauer haben aber bald ausgeschwännt, und man hört jest nicht mehr von ihnen. Der Ausühren hieß Schulz in sie dem dienen aber kann. Schulzinste dem dienen aber kann Schulzinsten, ist dienen aber kann. Schulzinsten,

3841: Wie Herber. ' dein Stt. 1785.

Alter, lieber, Gevatter, Landsmann, und Freund, Länger kann ich unmöglich aushalten. Ihr: zweiter Theit benemt nicht an, und pan Hill auch keine Rachriche. Sollte er sich ben Ihnen melden, schriftlich oder persäulich, und splite en etwa im Rath senn, so, liegen zwölf Dukaten hier für ihm bereit, und unser würdiger Oberbürgermeister Stoppel hat mir ins Ohr: gesagt, ich könne, mehr im Rothsalle sordern. Den zten d. M. ging ich wegen eines Austrages bis an die Roßgartische Kirche und gerieth auf lauter Irrwege. Wie ich zu Hauspamann's Schriften. VII. Th.

se fomme, fand ich zu meiner Freude Schrecken iben Grafen Friedrich Leopold von Stollberg; ber wie ich erft nachher erfuhr, bren gange Stunden gewartet. Ich begleitete de bis zum Kanserlingischen Sause, und er ift noch denfelben Abend abgefahren. Der arme Joh. Michael kam ju meinem großen Berbruß fo fint nach Saufe, daß er den liebendmarbigen Dann gar nicht zu feben befommen. Wie fieht es mit Ihrer beiberseitigen Gesund. beit? Bernhigen Sie mich doch balb darüber mit bessen Nachrichten, als der sehr theilneh. mende Graf mir geben sonnte. Eine Sanshaltung wie die Ihrige, bep einer franken Gebulfin, mit Ihren Amesgeschaften und Ropf. arbeiten! Ich weiß nicht wie mir zu Muth wird, wenn ich daran bente, noch was und wie ich an Sie schreiben foll. Meine gange mir unerflärliche Oppochondrie scheint aus dergleichen tiefen und bauteln Sindructen zu fommen, die auf mich fortwirken, wenn ich mich wicht mehr befinnen tann.

Unfer Jonathan in Dusselborf hat mir sein ne speciem kacti gegen Mendelssohn zugeschickt. Sein Berfahren scheint mir recht und klug; die Areopagiten werden schwerlich so unparthenisch senn. —

## 385. In herber.

Ronigsberg, ben gten Rov. 1785.

Herzlich geliebtester Sevatter, Kandsmann und Freund, Endlich kann ich dazu kommen, Ihnen für all das Sute zu danken, welches Sie meinem Hill erwiesen und das ich in ihm genossen. Ungeachket er mich mit seinen Erzählungen von seinem vrentägigen Ausenthalte in Ihrem Dause übertäubt, so wird mich doch nichts beruhigen und vollsommen bestiedigen, als der Selbsigenuß Ihres Aublick, so wenig ich auch den Weg zu dieset: Glücke. ligkeit noch absehen kann.

Den zweiten Theil Ihrer Ideen hitbe ich gleich benm Empfange verschlungen. Kant ließ mich auch darum ersuchen und behielt es wie der seine Gewohnheit über eine Woche. Er schien mit den zwen ersten Buchen sehr zweiten mit den zwen ersten Buchen im Stande ist als ich. Eben jest habe ich es zum zweitenmale durchgelesen mit verdoppeiter Zusteiedenheit und Gehnsucht nach der Fortsesung. Das terque quaterque placedit ist mir noch nicht hinlanglich zum Urtheil und zur Uebersicht des Ganzen, wornach ich lüstern bin. Der Abschnitt über die Regierungen scheint mir weniger ausgearbeitet zu senn. Woch zwen

Theile vermuthe ich zur Vollendung Ihres Planes, den ich nicht zu anticipiren fähig bin.

Unser Jonathan in Duffeldorf fann fic auf ein undarmherziges Gericht gefaßt machen, wenn ich den Aspecten trauen soll, unter des men Mendelssohn seine, Metten unserem Aritiker der reinen Bernunft abressirt. Bernhigen Sie doch unfern J. daß er Mendelssohns zweiten Theil gewartet, ohne fich um das seitwertige Gefloffe zu bekümmern. Die Aufnehme meines Golgatha wird ihm auch vielleicht zum Benspigle dienen konnen. 3ch hoffe wenigstens einen guten Stof ju erhalten, der meine vim inertiae ein wenig übermiegen wird. Bep mir hångt alles zusammen und in einander, wie himpsel und Erde. Ueber Jahr und Tag liegt Spinggauf meinem Tische. Ihr Thema über Sprack, Eradition und Erfabrang, ift meine Lieblings. - Idee, mein Ep, worüben ich beute - mein Ein und Alles die 3der; den: Menschheit und ihrer Geschichte --- das, vergeßeckte Ziel ; und Kleinod, unserer gemeinschaftlichen Antorschaft und Freundschaft. Wir werden uns wiedersehen und ich werde an Ihren lebendigen, Kohlen meine, tobten außecten.

Erst pprigen Sonntag hat unsere Akademie einen neuen Rector an dems alten abgelebten Boblins bekommen. Köhler nimmt seinen Abser vientalischen auch die griechische Prosessus und wo möglich noch einen Civilvienst obensein an sich reisen wollte. Bep aller Gelehrschmedit tangt der Wann gar nicht zum Untersicht, unterhält seine: Juhörer mit nichts als Vesarten, welche die Shntax nöthiger haben. Ins Cabinet hat er auch mehrmals geschrieben, um Académicien zu werden; der König hat inspuer mit einem guädigen Rein geantswortet.

Meinen Bohlthater B. vermuthe ich jest zu Saufe, und hoffe daß ers mir melden wird. Rann an Niemand Schreiben, selbst nicht an ihn. Wenn ich unsern Jacobi so oft heim. suche, so ift ein Zusammenhang von Umftanden und Empfindungen schuld daran, - und ich entschuldige mich felbst mit der vielleicht fatschen: Boraussehung, daß er die meifie. Zeit aufzuspfern hat. 2Bo Sie, liebster Berber, Ihre hernehmen, alles zu lesen, zu sammeln, in Wache und Honig zu verdauen — Wer ba bat, bem wird gegeben! 36 moch= te bor Scham und Angft vergeben, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche. Ich kann nicht schlecht genug von mir denken, und doch kommt es mir zuweilen vor, daß ich mir und mei= nen Freunden dadurch zugleich Unrecht thue. In diesem Labyrinth liegt mein Schwindel.

Arbeit ift mir verhaft, noch verhafter Miss. figgang. Ift ein solcher Gemuthszustand Sün. de, oder Strafe oder Prüfung — vielleicht eine Hölle, wenigstens ein Fegfener?

Sott helse mir nach Berlin; von da soll mir der Weg nach Weimar nur ein Sprung sepn. Voller Hoffnung und Verlangens selbst zu kommen, schreibe ich nicht mehr ohne besondere Veranlassung in diesem Jahre an Sie, alter, liebster Freund! Gott segne Sie mit Gesundsteit, Freudigkeit und Stärke!

387. An ben Kriegsrath Scheffner. Königsberg, ben 17ten Rov. 1785.

Der Rovember ber Berliner Monatschrift ist mir wichtig gewesen durch einen Briefwechsel von Lavater, der einem D. Reusville and Frankfurt im September einen Brief über die Krankheit seiner Frau dictirt hat an Hoferath Marcard zu Pannover, der aus Lanusanne darauf geantwortet in einem sehr meisterhaften Tone. Der Graf zu Stollberg sagte mir schon, daß kavater in Sesahr ware, durch eine Krankheit seiner Frau, sich wieder ansklig zu machen durch Experimente, die in Paris getrieben würden mit einer Umstimmung der sinnlichen Werkzeuge, welche man jest Desorganisation nennt. Der gute Lavater hat

durch diese neumsdische Eur seine Fran in einem so exaltirten Zustand versetzt, daß sie im Schlase weissagt, und Wunder redet, die den unglaubigen und lieblosen Berlinern zum Gestächter dienen.

Unfer Kant, ber in diesen Monaten bem Begriff beffen, was er unter Menschenracen persteht, entwickelt, bat fürzlich einen Wersuch über ben Grundsaß des Maturrechts von einem D. phil. und J. U. G. Sufeland erhalten, in bem er fast auf allen Seiten, ber Scheblimini auch bfters angeführt wirb. Der Mann bat Belefenheit und eine gewiffe Evolutions. gabe, aber nicht in bem guten Berftanbe, ber Ihrem Geschmack Genuge thun murbe. ne Citelfeit, in fo gute Gesellchaft aufgenommen zu werden, wird wohl nicht lange dauern. 3ch erwarte mit ber nachken Poft ben neues ften Band ber Allg. b. Bibl. welche fich ju einer ausführlichen Recension meines Golga. tha herabgelaffen, um mir vermuthlich Galgen und: Rad aufzurichten. Wenn die Fische nur recht angebiffen batten, fo wurde ich meinen Rober nicht umsonft ansgeworfen haben, und ich wurde bas Rirchenjahr vergnügt beschließen und anfangen. Die langen Abende ber lieben Adventszeit find mir immer Erndte und Weinlese gemesen, und der Winterheerd geselliger mit seinem Mond. und Schneelicht, als das

weite Feld und alle verfährerische Gattenwis.

Die Briefe über die Raturproducte von dem Berfasser der kosmologischen Unterhaltungen, sind mein Zeitvertreib. Rur der erste Sheil kst heraus, aber wegen der schönen Aupferschr koston. Dieß ist meines Erachtens der beste Philosoph für die junge und schöne Welt; ich ziehe sein Talent dem Campe und Salz-mann weit vor.

Ein gewisser Michaelis hat des Spallanzani Werf von der Verdanung übersetzt, das sich pour la rarste du fait ungemein appetittich teben läßt. Um Ihre zu schonen, und weine zu befördern, muß ich dem Benspiele weiner Leute folgen und schlasen gehen.

388. An Franz Buchole zu Münfter. - Königsberg ben 5ten Dez. 1785.

Franz, was kavater mit Ihrer iddtlich pein-Ichen Lebensart sagen wik. Ein solches Fegfener kann kaum ein Salamander aushalten, uber kein Menschenkind von Neisch und Blut. Es muß Ihnen ben einer solchen Feendikt nichts als Haut und Anochen wad ein home risches Icher, Sotter und Rervensast umg bleiben. Pasen Sie mit sich selbst, weit der jungen Wuiter in Hoffung, Ihrer Janille und Nachweit Altwiden, und suwöhnen Ich von einer solchen fünstlichen, widernatürlichen Ummen Zucht. In einem solchen Treibhause und Backofen, wozu Sie ihren Leib machen, kann kein animalisches Leben in petto, weder Franzchen noch Mariandspy zesund zur Abelt kommen. Sie mussen nolone volone zum Ger branch ver frenen Luft und des kalten Bassers, sweschen Schritt vor Schrite, zurücke kehren, win sest und warm zu werden.

Unser Jacobi laborirt an einer verzweiselten transcendentalen Autor. Colik. Ich habe ihm gerathen, um dieser Grillen los zu werden, nach Münster zu gehen. Er ist ein junger artiger Wittwer und ein Verehrer Ihrer Mariane: Ich gebe Ihnen also den Rath, auf Ihrer Hut zu senn und ein wenig eifersüchtig zu werden.

Das erste beste Blindekuhspiel einer Leidenschaft ist ein souveranes Mittel gegen alle Spesculation und künstliche Einbildungen.

Gott gebe, daß wir 1786. zu Weihnachten zusammen singen: Und ift geboren ein Linde, Jein: — Alle Ihre Unbei find passabel und reparabel, wenn Sie nur Derz genug haben; zu der einkältigen und unschuldigen Ratur zurücknfehren. Sie ist die herrliche Tochver der Gotheit, und Warianne sep: ihr Hid.

man fich gar nicht einlassen. Jeber gute Ropf bat : so einen Satand Engel nothig flett eines memento mori. - und: die bittere Alee macht rothe: Wangen; befördert den Unilauf des Bluted und ben Fortgang ber Arbeit, befonbers fo lange diese noch unter cem Ambos ist. Das dient im Erunde alles in Ihrem mob Ihres: Berts Befem, wenn Sie es gut anmenden wollen - et ab hoste concilium. lind das ift Rant nicht, fondern, im Grunde ein gitter homunculus, dem Hippel eben so ein Enbe wie bem Mendelssohn weiffagt. Das Schreiben ift ihm jest eben so ein Bedurfniß, wie bas Reben und Planbern. Der königl. Bibliothecar :: soll sich sehr für diesen ersten Bentrag jum neuen Jahre bedankt haben, wie leicht zu erachten. Sind Sie nicht erft in der Salfte Ihrer Ideen? Sind feine Erinnerungen ohne. Grund, so fallen ke von felbft weg. Daben de Grund; befto beffer får Die, ihn noch ben Zeiten ju ventbecken und Sch Darnach richten zu können. - Alfo if dein Weod mit Freuden, trink beinen Wein mit mutem Benthe, benn bein Bert gefällt Gott. Diefer: Billigungstrieb, vulgo Glaube, bat: tod immer:fest, wenn alle andere Stride reißen.

pat Sie der gute Häfelt aus Wörlich besnicht, wie er sich vorgenommen? Er hat wir seine

ber orientalischen auch die griechische Professur nab. wo möglich noch einen Civilvienst obenein an sich reißen wollte. Bep aller Gelehrsamkit tangt der Wann gar nicht zum Unterricht, unterhält seine Juhörer mit nichts als Vesarten, welche die Shutax nothiger haben. Ins Cabinet hat er auch mehrmals geschrieben, um Académicien zu werden; der König hat inkner mit einem gnädigen Rein geantwortet.

Meinen Wohlthater B. vermuthe ich jest zu Daufe, und hoffe daß ers mir melben wird. Rann an Niemand schreiben, selbft nicht an ihn. Wenn ich unsern Jacobi so oft beim. suche, so ift ein Zusammenhang von Umftanden und Empfindungen schuld daran, — und ich entschuldige mich selbst mit der vielleicht fatschen: Boraussehung, daß er die meifte Beit aufzuspfern hat. 2Bo Sie, liebster Berber, Ihre bernehmen, alles zu lesen, zu sammeln, in Wache und Honig zu verdauen — Wer ba bat, bem wird gegeben! 36 moch= te bor Scham und Angft vergeben, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche. Ich kann nicht folecht genng von mir benken, und doch kommt es mir zuweilen vor, daß ich mir und mei= nen Freunden dadurch jugleich Unrecht thue. In diesem Labyrinth liegt mein Schwindel.

<u>Ç</u>

Albernen Dochzeitsübel beschäftigt waren, fam ich mit einem schiefen Manle und außerorventlicher Lähmung meiner spracharmen flotsernben Bunge, bie fich oftere und meht burch ein verbiffenes Stillschweigen ber Uchtfamfeit als burd Schmeichelenen an großen, farfen, Ebonen und reichen Geiftern versundigt haben mag, ju Danse. Bon dieser Zeit an ift mein Ropf und Magen bepnahe vonig zerfidet, daß ich wenig Hoffnung habe, bas Band ihrer Darmonia praftabilita, wie die Gelehrten es nennen, wieder hergestellt zu erleben. Ranne bin ich im Stande ben geringften Busammenhang meiner Gebanken und Ausbrucke zu erzwingen, ohne Uebelfeiten unter meinem Derzen zu fühlen, die bep einem alten Manne, feiner naturlichen Deutung noch lächerlichen Consequenz fähig find, wie etwa der Ball bey jungen empfindseligen Damen eintreffen founte.

Worgestern besuchte ich eine Freundin, welde meine einzige hießge Gevatterin ift, die den Tag vorher mit einem höchk gefährlichen Wagentrampfe befallen war, und fam mit einem Unstoß von Finksieber und einer Deiserfeit zu Hause, von der gestern die glaubwürdigsten Männer, welche der Himmel zu einem Besuche ben mir zusammen sührte, Ohrenzengen gewesen find. Ihre Ramen find in dem Hochgeaft. Hause zum Theil bekannt und betiebt, daß ich eben deswegen Bedenken trage, die Ehre und Würde ihren Freundschaft für mich, zum Beleg einer solichen Rieinigkeit, wie meine zufällige Heiserkeit ift, zu mißbranchen.

Em. Sociwohlgeb. fommen übrigens aus der Dauptstadt eines Churfürstenthums, vie jum Unglud bes Ronigreichs Preußen (wie einst Warfdan fur Sachsen) die Residenz unfers großen Königs ift --- aus einer Re-Abeng, wo ich nach bem Code eines judie foen Weltweifen und feit ber Abreife eines rechtschaffenen Lundsmanns nach Baris, feiwen Freund weiter habe, auf den ich mich får jest befinnen fann, aus einer Refiden, die wen meiner lebenden Freunde eines Mords beschuldigt, ohne zu wissen, daß sie selbst ein ne Menchelmorberin und verpeftete Zeinbin aller Wahrheit und öffentlichen Wohlfahrt if - die fich mit dem Mark unferer preußtschen Elendsfnochen maffet.

Gott ist nicht ein Gott der Toden, sowen ein Gott der Lebendigen. Verzeihen Sie es also, gnädige Frau, wenn mein Herz, so lange, es noch selbst lebt, für zwen lebendige Fraude stärfer und gewaltiger schlägt, als die allgemeine deutsche Baal mit ihren minischen Engeln und merkurialischen Hofrachen

Aibernen Dochzeitfübel beichaftigt maren, fam ich? mit einem' fcbiefen Daule' und außerorbeutlicher Labmung meiner fpracharmen flotseruben Bunge, ble fic oftere und mehr burch eta berbiffenes Stillichweigen ber Matfomfeit als burd Ochmeichlegen an großen, farfen, foonen und reichen Geiftern verfündigt haben 200g, ju Danfe. Bon biefer Beit die ift mein Bouf und Magen bepuabe vollig gerfiort, baf ich wenig Doffmung babe, bas Band ihrer Darmonia praftabilita, wie bie-Gelehrten es nemmen, mitber bergeftellt au erleben. Raum bim ich im Otanbe ben geringfen Bufammenbang meiner Bebanten und Unebrude ju erswingen, ohne Uebelfeiten unter meinem Derzen zu fühlen, bie ben einem alten Manne, teiner naturlichen Deutung noch lacherlichen Confequeng fabig find, wie etwa ber Ball ben jungen empfindfeligen Damen eintoffen fonnte.

Borgestern besuchte ich eine Freundin, welsche meine einzige hiefige Gevatrerin ift, die ben Sag vorher mit einem bochk gefährlichen Magentrampfe befallen war, und kam mit einem Anftoß von Flußsteber und einer Deisferkeit zu Paufe, von der gestern die glauberkeitigken Manner, welche der Pimmel zu einem Besuche ben mir zusammen

jungen Mutter in Hoffund, Ihrer Familie und Nachwelt Mitteiden, wurd emwöhnen fic von einer solchen kunstlichen, widernatürlichen Ummen Zucht. In einem solchen Treibhause und Backofen, wozu Sie ihren Leib machen, kann kein animalisches Leben in petto, weder Franzchen noch Warianden, gesund zur Weit kommen. Sie mussen volone zum Ger brauch der frenen Luft und des kalten Wassers, swelich Schritt vor Scheite, zurücke kehren, um fest und warm zu werden.

Unser Jacobi laborirt an einer verzweiselten transcendentalen Autor Colik. Ich habe ihm gerathen, um dieser Grillen los zu werden, nach Münster zu gehen. Er ist ein junger artiger Wittwer und ein Verehrer Ihrer Mariane. Ich gebe Ihnen also den Rath, auf Ihrer Hut zu sehn und ein wenig eifersüchtig zu werden. — Das erste beste Blindekuhspiel einer Leidensschaft ist ein souveranes Mittel gegen alle Speculation und künstliche Einbildungen.

Gott gebe, daß wir 1786. zu Weihnachten zusammen singen: Und ift geboren ein Linde.
Iein: — Ane Ihre Unbel sam passabel und rer parabel, wenn Sie nur Perz genug haben, zu ber einkältigen und umschuldigen Ratur zurückukehren. Sie ist die herrliche Tocheter der Gotseit, und Warranne sep: ihr Bitd

Albernen Dochzeitjübel beschäftigt waren, tam ich mit einem fchiefen Danle und angerorventlicher Lähmung meiner spracharmen flotternben Bunge, bie fich oftere und mehr burch ein verbiffenes Stillfcweigen ber Uchtfamfeit als burd Schmeicheleven an großen, farfen, Conen und reichen Geiffern versundigt haben mitg; zu Dause. Bon dieser Zeit an ift mein Rouf und Magen bennahe vätig zerftort, daß ich wenig Hoffnung habe, bas Band ihrer Harmonia praftabilita, wie die Gelehrten es neumen ... wieder hergeftellt ju erleben. Raum bin ich im Stande ben geringften Busammen. bang meiner Gebanten und Ausbrude ju erzwingen, ohne Uebelfeiten unter meinem hergen zu fühlen, die bep einem alten Danne, feiner naturlichen Deutung noch lächerlichen Consequenz fähig find, wie etwa ber Ball bep jungen empfindseligen Damen einevelfen founte. 1.

Worgestern besuchte ich eine Freundin, welche meine einzige hießge Gevatterin ift, die den Tag vorher mit einem hochk gefährlichen Magenkrampfe befallen war, und kam mit einem Anstoß von Finksieber und einer Heisterteit zu Hause, von der gestern die glaube würdigsen Männer, welche der Himmel zu einem Besuche ben mir zusammen führte, Ohrenzensen gewosen find. Ihre Rammen

sind in dem Hochgekfl. Hause zum Theil bekannt und betiebt, daß ich eben deswegen Bedenken trage, die Ehre und Würde ihren Freundschaft für mich, zum Beleg einer solc chen Kleinigkeit, wie meine zufällige Pelserkeit ift, zu mißbranchen.

Ew. Sochwohlgeb. fommen übrigens aus ber Sauptstadt eines Chursusstrums, vie mm Unglud bes Konigreichs Preußen (wie einst Warfcon für Sachsen) die Restdenz unfeed großen Königs ift --- aus einer Refidens, wo ich nach dem Code eines judie fcen Weltweifen und feit ber Abreise eines rechtschaffenen Landsmanns nach Paris, feie wen Freund weiter habe, auf den ich mich får jest befinnen fann, aus einer Refideng, die wen meiner lebenden Freunde eines Mords beschuldigt, ohne zu wissen, daß sie selbst ein ne Menchelmorberin und verpeftete Zeinbin aller Wahrheit und öffentlichen Wohlfahrt if - die fich mit. dem Mark unserer preußtschen Eiendstnochen maftet.

Gott ist nicht ein Gott der Tobeen, sowen bern ein Gott der Lebendigen. Verzeihen Gie es also, gnädige Frau, wenn mein Herz, so lange: es noch selbst lebt, für zwen lebendige Fraude stärfer und gewaltiger schlägt, als die allgemeine deutsche Baal mit ihren minischen Engeln und merknrialischen Hofrathen

man fich gar nicht einlassen. Jeber gute Ropf hat :: so einem Satans Engel nothig fatt eines momento mori. - und. die bittere Alee macht rothe: Wangen; beforbert ben Uniauf bes Bluted und ben Fortgang ber Arbeit, befonbers fo lange biefe noch unter cem Almbos ift. Das vient im Erunde alles m Ihrem und Ihres: Werts Bestem', wenn Gie es gut anmenden mossen — et ab hoste concilium. Und das ift Rant picht, Conbern ... im Grunde ein gitter homungulus, dem Hippel eben so ein Enbe wie bem Menbelssohn weiffingt. Das Schreiben ift ihm jest eben fo ein Bedurfnis, wie bas Reben und Plaubern. Der konigl. Wibliothecar :soll' sich sehr für diesen ersten Bentrag jum neuen Jahre bebankt haben, wie leicht ju erachten. Sind Sie nicht erft in der Balfte Ihrer:Ideen? Sind feine Erinnerungen : ohne: Grunde: so fallen ife von felbst weg. Saben fle Grund; desto bester für Sie, ihn noch ben Beiten ju ventbecfen und fich Darnach richten zu können. .- Alfo if bein Brod mit Freuden, trink beinen Wein mit nutem Muthe, denn bein Work gefällt Gott. Diefer: Billigungstrieb, vulgo: Glaube, hitt: toch immer:fest, wenn alle, andere Stricke reißen. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

wie er sich vongenommen? Er hat wir eine

lichen Saufe meinen unterthänigsen Dank fle die mitgetheilte französische Abschrift, die ich biefen Angenblick erhalte, zu erkennen an geben, and fich meiner alten Freundin, beren bofer Rame mit bem ubten Auf bes meinigen so unschuldig sympathisirt, ben Ges legenheit zu erinnern. Bielleicht that Die Borfebung Bunder ben irgend einet mohithatigen Quelle Dero poetischen Ginbildungsfraft, mit ber Erscheinung meines Schattens Genige in leiften und anszusohnen. Mit diesem einzigen Bunfche, ber mir bon bergen geht, ber aber Leben und Glud fur alle Pilgrime nach Rube porausfest, menn' ich alles was ich nicht aus. andructen bermogend bin, und erfterbe mit der tiefften Chrerbietung und lebhafteffen Soffunng eines beffern Bieberfebens

Dero

unterthänigst ergebenster demuthigster 3. G. D.

391. An 3. Fr. Partknöch. Königsberg ben 10ten Marz 1786.

Sestern Abend: brachte mir ein guter. Irw. den März der Berliner Monatschrift; den Mendelssohn und den dazu geseln überläuft. Unser Landsmann sein Theil, hat aber einen breig hristen VII, Ah.

unt ben Leichnandurines Mofes und Aarons die Brüder im Pausselluto, wiedele. Seiebrtenties neunen Amewelen feba follete. In hens less und wehjullagen im Stante fenn mirb. Da ich, meineignäbige Franz leeber Wort halte als drohen oder beefpreihen mag, fo Saben Bie. Mitteiben mit einem alten Inbaiden, der an nichts deutt als: fein band see Seffesten oder reifefertig zu febni, ber obne Magen, .. Ropf: sund : Stimme; ifich von ber geogen Welt:absondeen und mus Roth die Gine fankfeit feines muffen Rammerleins allem Ge edusch und:Gerninge vorziebemmenkin bem Derlin: noch gitichguttigen als ein welfches Bede dem oder delbaisches Babel: ift; ber alle Beise monifede Deenichkeit nicht: mit: venk Loos eines Lagatus vertaufchest michte; ber mit miner suckelügen: Bade im schäumenben Munde -mit, Einer Month, die: nur: ein Sauvage du Mond, aber fain, alles zermalmender Runks richten :der reinen Wennunft: mich: zu empfinden fabig ift, das Ende aller: Dinge: wird fein: eis ganes jum Lingigen Angenmerk ber wenigen ihm noch übregen Angenblicke macht: -- :: & Gnadige Frauduich ibin Gotefico aut Ende gligneines. Schräibens., und cauf ber lesten Meite vieses greßen Bogens. Darf ich En Decharation, work in the contraction of the contrac mir, zu verarzen; noch zu vergessen). Dem bodo graf.

lichen Saufe meinen unterthänigften Dank for Die mitgetheilte franzdsische Abschrift, Die ich eben diesen Augenblick erhalte, zu erkennen an geben, auch fich meiner alten Freundin, beren boser Rame mit dem übten Ruf des meinigen so unschuldig sympathisitt, ben Ges Legenheit ju erinnern. Bielleicht thut Die Borfebung Bunder ben irgend einer wohlthätigen Quelle Dero poetischen Ginbildungefraft, mit ber Erscheinung meines Schattens Genüge gu leiften und auszusohnen. Mit diesem einzigen Wunsche, ber mir bon Bergen geht, ber aber Leben und Gluck fur alle Pilgrime nach Rube voraussett, menn', ich alles was ich nicht aus. andructen vermögend bin, und erfterbe mit der tiefften Chrerbietung und lebhafteften Soff nung eines beffern Wiedersehens

> Dero unterthänigst ergebenster bemüthigster I. G. H.

391. An 3. Fr. Partknoche Konigeberg ben ibten März 1786.

Sestern Abend brachte mir ein guter. Freund den März der Berliner Monatschrift; die auch von Mendelssohn und den dazu geschörigen Sändeln überläuft. Unser Landsmann R. bekommt sein Theil, hat aber einen breig Hamann's Schriften VII, Th.

ten Raden und bie Gabe einer leichten Schul. ter. Das ich Antheil daran nehme, konnen Sie leicht grachten. Ich habe seit dem Irten Des. meinen Kopf ziemlich angestrengt, aber mit wenig Fortgang, um auf eine eben fo feverliche Art meiner fleinen Autorschaft ein Ende ju machen, als der Anfang meiner fofratiggen Denkwardigkeiten gewesen. Bon biefer fuglichen Arbeit, ju beren Unternehmung ich Sie nicht mißbrauchen fann, hangt bie Sammlung meiner Schriften ab, aber vorher die Ansführung meiner Reise. Gerath mit diefer Schluß, so konnen Sie fich besto mehr Bortheil von der Ausgabe versprechen. lingt er, fo mag alles mit mir felbft zu Staub und Asche werden. Dieß ist mein Plan, ben id Ihnen in offer Kurze mittheile, was fats eines Solussels zu allen meinen verlornen Blattern, von deffen Aufnahme das übrige får Sie und mich abhangen wird.

392. Un ben Kriegerath Scheffner.

Königsberg ben 17ten Marz 1786.

Sie erhalten hieben den dritten Theil von Lienhard und Gertrud, das einzige Buch, das ich von neuen Sachen gefauft, und das beste, das ich seit den philosophischen Borlesunsen über das R. T. gelesen. Der Berfasser

hat die Schreibart ganz nach dem Kationalston herabgestimmt: Ungeachtet vieses Fehlers für Liebhaber der Reinigkeit und Deutschleitz giebt es unwiderstehlich schöne, starke, greße Stellen, daß man sich gar nicht baran stattlefen kann.

Wie kommen Sie in aller Weft, fochste zuehrender Freund, auf die Rengierde, mein Urtheil über . . . . . . . . . . . . . . . . 3u wissen? Def blose Name dieses Schriftgelehrten wat's foit fo ominds für mich; daß ich atte Meilie Beredsamkeit zu Pferd und zu Suß aufgeboten, wie ich nach Berlin schrieb, daß tein ...... nd zum Rachfolger des Mienthal hualificiren konne. Vor einigen Jahren war ich im Einft bettlägerig, und jemand brachte 'mit' ben eri ften Theil eines Werkes, bas mit beit Ifrie gen einerlen zu senn scheint. Da mein Rame felbst ein wenig ominds ist; so las to mit aller Andacht, abet mit ber Erbauung wollte es so wenig fort, daß ich mich um die folgenden Theile nichts bekümmert habe.

Ich wünschte den Doctor lieber in Berlift als in Königsberg versorgt zu seinen. Da mit dem neuen Gesangbuche nur die Hälfit der neuen Resormation geleistet worden, und uns noch eine neue Bibel unumgänglich nöthig ist, um ganz neue Christen zu seyn, so gebe ich meine Stimme zur Aussertigung derselben nach

Maßgabe des Tellerischen Wörterbuches, das teinen würdigern Executor als diesen Schriftsgelehrten Anden könnte. Ich hosse, daß in seiner neuen Bibel auch mein Name weder Omen upch Scandal mehr senn wird.

Aus Weimar und Wandsbeck weiß ich nichts, Duffeldorf ift der einzige Ort im heilrom. Reich, wo ich zu Hause gehöre, und der einzige Canal, den ich nöthig habe, um in meiner Wüste nicht zu verhungern.

Rommt Ihnen der Promethens auch so kläglich vor, wie den jüdischen Kunftrichtern? Jacobi ist nicht Verfasser davon. Mein Freund Erispus, welcher der einzige Dichter hier ist, den ich darüber zu Rath gezogen, schilt es bloß wegen seiner Pärte, die meines Erachetens zur Ratur des Gegenstandes gehört, und worin der alte Menschenschöpfer und Bildhauer mit den modernen Feuerdieden don ganz gleischem Gehalt und Staff ist.

Die beiden letten Theile des Adelung über den dentschen Styl habe ich mit genauer Roth auf einen ganzen Vormittag zu lesen bekommen. Sie haben wie ein Digestiv mir Diensste gethan.

Kürglich erhalte ich einen Brief mit der Aufschrift: königl preuß. Backofen . Berwalteg. Porto kam mir 44 gr., ich habe mich aber dafür satt gelacht. Inr beliebigen Rachahmung, wenn das Effen nicht mehr schmecken will.

Ich freue mich auf Ihren Besuch; aber zum Gesellschafter tauge ich eben so wenig als zum Arbeiter quoad materiale; benn zum sormale habe ich mein ganzes Leben nicht getaugt in keinem einzigen Stuck.

393. An Franz Bucholt.

Königsberg ben aten April 1786.

Ach, mein auserwählter, ach mein erwunschter Sohn! Wir stehen also noch auf dem alten Jufe. Ihr Stillschweigen war mir Anfangs wohlthatig, aber in die gange murbe es mir verdachtig und peinlich. Ich glanb. te mir wirklich Ihren Unwillen jugezogen und war entschloffen, seibis zu haben, gen mit eben bem Bergen, wie Ihre unverdiente Gute zu tragen. Es freut mich herzlich, daß alles gut geht und steht. — 36 werde Ihnen nicht viel schreiben, und trane mir kaum zu, Ihren Brief beantworten zu fonnen. — Richt Weimar, sondern Munfter und Ihr haus ist der Beerd, ben dem ich mich zu erwärmen und zu verfüngen hoffe. -Meine Gesundheit erforbert schlechterbinge eine Ausstucht und Reise, und ich dachte, Sie hatten mir Ursache gegeben, mein Leben mehr

ueiter gekommen ware, als es recht und gut ift. Meinen Freund Araus bringe ich auch Ihrem ehrlichen Schwaben mit, wenn alles uach menkhlichen Entwürfen geht, denen Gott sich mehr accommodirt, als wir den seinigen zu thun im Stande sind und Lust haben. —

Der beste Magnetismus und schwerste für mich, wie ich noch jungst an Jacobi schrieb, ist 1 Cor. XIII. Ihre und Marianens opera werben Ihnen bessere Commentarien, als Johann Caspar's und Johann Georgs gedruckte Randgloffen fepn. Giebt es einen Magnetismus, so lasse, er sein Dasenn durch Werke beweisen, gegen die kein Zweifel statt finden fann, und durch Fruchte, die edler find als Beiden und Wunderfrafte. Alle Menschen find Lugner — aber die Wahrheit ist einfach und brancht nicht viele Kunfie. Wir wollen bariber mundlich mehr reben, lieber muthwillig als ernsthaft. Ich weiß wenig felbst davon; es hat mir aber immer geahnet. Ich umarme Die und Ihre fruchtbringende Salfte in Geiß und Wahrheit eines von Grund des herzens erkenntlichen und zufriedenen Vaters, und schon in Gedanken reisenden und kommenden Theil nehmers und Beugen.

## 394. In Berber.

Konigsberg ben aten April 1786.

Run, mein alter lieber würdiger Freund, Sie haben mich nicht vergessen, das weiß ich, und ich habe auch genug an Sie und Ihr haus gedacht, wo alles, wie ich hosse und wünsche, wohl stehen wird. Wir haben hier seit Mittwoch nicht nur Frühlings - sondern bennahe Sommerwetter, das den Krauken wohlthätiger senn dürste als den Gesunden und Starken, die zum Nisbrauch desselben geneigt sind und sich im Genuß nicht mäßigen können. Gott gebe, daß dieser Sommer die Nängel des vorigen Jahres ersehen mag uns allen, durch einen guten nexum rerum.

Sie sind meinethalben in Sorgen gewesen, und ich danke Ihnen, liebster Landsmann, für den Antheil, den Sie an meinem Schicksal nehmen. Ist Ihr dritter Theil der Ideen oder der zweite Theil der zerstreuten Blätter zur Ostermesse fertig geworden? Ich bettle darum, weil ich mir Erquickung daben auf einnige Stunden verspreche, und ich selbige sehr nothig habe. Daß ich im Sepuß auch leider sehr eilfertig bin, und daß ich die Junigkeit der Dauer vorziehe, ist ein Natursehler, den ich kaum ablegen werde. Ich will das Exe

de von allem sehen, und dann fige ich bisweilen erschöpft ober überladen.

An unserem Jacobi in Duffelborf habe ich mich in diesem Jahre zu Spott und Schande geschrieben. Mein Kopf leidet von dem Zustande meiner Eingeweide, das sühle und merste ich jest gar zu handgreislich, und habe das ber Halt gemacht, und will mir Zeit lassen mich zu erheben und zu bestunen, daß ich von neuem ansangen kann, wenn noch ein Leben sich wich wich in Sottes Hand ist, woran ich nicht verzweisle: «xogupno: «dd. ux ikanogu micht verzweisle: «xogupno: «dd. ux ikanogu micht verzweisle: «xogupno: «dd. ux ikanogu micht verzweisle: «xogupno: «dd. ux ikanogu micht

Wenn nicht Jacobi burch meine Wiberspras de und Ausschweifungen ganz irre gemacht worden ift, so erhalten Sie vielleicht bald ben ersten Bogen meiner Schrift, womit ich foliegen will, die ein wahrer Benoui für meine alte Duse ift. Dieser erste Bogen schien mir damals ziemlich gut gerathen zu sepn, wenn der Tenfel nicht, wie benm Anfange der beffen Belt, fein Spiel gehabt und alles wieder berdorben hat, selbst in meinen eigenen Angen. Rach Diesem Specimen munschte ich die abrigen. Ich bin aber auf einmal in ein so leibenschaftliches, blindes und taubes Geschwäß gerathen, daß ich den ersten Eindruck meines Ideals ganz darüber ver loren, und feine Spur davon wieder berftellen kann. Lachen Sie über meine Ruhmredige keit; es war eine Cherubs. Gestalt mit einem stammenden Schwerdt über das allgemeine dente sche Babel, wodurch ich wie begeistert wurde; und nun geht es mir wie den mit Blindheite geschlagenen Lindern Sodoms, welche die Thur nicht sinden konnten, wo die Engel eine kehrten.

Ich wänschte, daß der Probebogen, den ich für Sie bestellt, Ihnen nach verrichteter Arbeit zu einem Osterstaden käme, weil er so weit reichen würde, als genug ist, meinen Plan zu exponiren. Ihre Freundschaft ist die älteste, bewährteste, wie Ihre Humanität. Theisten sie mir Ihr Sutachten mit und Ihren Gewissenscht, ohne alle Höstichkeit, in so sern sie der Humanität entgegengesetzt werden kann, sondern mit altdeutschem Biederherzen.

An das philippisirende und judaistrende Geschmier in Berlin mag ich nicht denken; ich
kann mir leicht vorstellen, daß Ihnen eben so
zu Muth wie 'mir daben gewesen senn wird.
Das A und a länft im Grunde auf nichts als
ein Ideal der reinen Vernunft hinaus,
und dadurch gewinnt man einen unendlichen
Spielramm zu den willsührlichsten Einbildungen; von der andern Geite wird alle Wahrheit zur Schwärmeren. Durch diese Sprachverwirrung wird der Thurmban von selbst auf-

horen. haben Sie in Müller's Dorffcule die witige Tirade gegen die Bibel gelesen? Pope ein Metaphyfiter! Mit einem noch ftarfern Exclamations Beiden ift die Frage, ob Leffing und Mendelssohn, und wie sie es gewesen, menigftens für eine große Claffe bon Le= fern, und zu ihrer Beruhigung aufzulofen und zu entscheiden mit eben fo viel Energie als Enargie. Dieß ist mein ganges' prphisches Ep, an dem ich brute, baß es eine Geftalt gewinne. Die alte Frage Agurs : Wie beißt Er und sein Sohn? weißt du das? ober des mir noch immer lieben Perfins: Minimum sest quod scire laboro: de Jove quid sentis? Wenn ent die Vernunft zur machsernen Rase wird, so werden naturlich die unphilofophischen Vorstellungen von Gottes Dasenn und noch mehr von seinem Worte die ebentheuerlichsten hirngespinnfte unter bem Ramen von metaphysischen Theoremen und Problemen.

Ich nehme nicht bloß als Landsmann und Patriot, sondern ans einem weit näheren Interesse an Rants Autorschaft Antheil. Es geht wir mit ihm wie ihm-selbst mit den: Berlinern. Wendelsohns Vorlesungen sind ihm- ein Spekendelsschenischen Beschreibung eines Mondsüchtigen ähnlich ist. Wir kommt sein ganzes Spsiem nicht um ein Haar besser vor. An keinem von beie

Rachahmung, wenn das Effen nicht mehr schwecken will.

Ich freue mich auf Ihren Besuch; aber zum Gesellschafter tange ich eben so wenig als zum Arbeiter quoad materiale; benn zum sormale habe ich mein ganzes Leben nicht getaugt in keinem einzigen Stück.

## 393. An Franz Bucholg.

Königsberg ben aten April 1786.

Ach, mein auserwählter, ach mein erwünschter Sohn! Wir stehen also noch auf dem alten Jufe. Ihr Stillschweigen war mit Anfangs wohlthätig, aber in die gange mutbe es mir verdachtig und peinlich. 3ch glanb. te mir wirklich Ihren Unwillen jugezogen war entschlossen, selbis zu haben, und gen mit eben bem Bergen, wie Ihre unverdiente Gute zu tragen. Es freut mich herzlich, daß alles gut geht und steht. — 36 werde Ihnen nicht viel schreiben, und trane mir faum ju, Ihren Brief beantworten ju tonnen. — Richt Weimar, fondern Munfter und Ihr haus ist der heerd, ben dem ich mich zu erwarmen und zu verjungen hoffe. -Meine Gesundheit erfordert schlechterdings eine Ausflucht und Reise, und ich dachte, Sie hatten mir Ursache gegeben, mein Leben mehr

boren. Daben Gie in Maller's Dorffdule Die wißige Tirabe gegen bie Bibel gelesen? Pope ein Metaphofiter! Dit einem noch ftarfern Erclamations . Beiden if Die Frage, ob Leffing und Menbelsfobn, und mie fle es gemefen, menigftens fur eine große Claffe bon Lefern, und gu ihrer Bernbigung anfaulofen und ju enticheiben mit then fo viel Energie ale Enargie. Dief ift mein ganges' brpbifches Ep, an dem ich brute, baf es eine Befalt gewinne. Die alte Frage Ugurs : Wie beißt Er und fein Sobn? weißt bu bas? ober bes mir noch immer lieben Perfins: Minimum jest quod scire laboro: de Jove quid sentin? Wenn emt bie Bernunft gur machfernen Rafe wird, fo werben naturlich bie unphitoforbifden Borftellungen bon Gottes Dafenn und noch mehr bon feinem Borte bie ebenthenerlichsten hirngespinnfte unter bem Namen bon metaphnfifden Theoremen und Broblemen.

Ich nehme nicht bloß als Landsmann und Patriot, sondern ans einem weit näheren Interesse an Kants Anterschaft Antheil. Es geht
wir mit ihm wie ihm-seibst mit den BerlinernWendelsohns Vorlesungen sind ihm ein Spkem der Täuschung, die der Wendelssohnischen Beschreibung eines Wondsüchtigen ähnlich ift. Wir kommt sein ganzes Spsiem nicht
um ein haar bester vor. Ein keinem von bei-

den ist mir gelegen, und will mich in keines weiter einlassen, als bloß mich an die Grundsäulen halten, die wurmstichig sind. Das übrige sindet sich per nexum rerum von selbst.

Halt! lieber Landsmann, Sevatter und Freund, ich umarme Sie unter tausend Sesgensgrüßen. Schließen Sie mich auch in Ihr hohenpriesterliches Sebet, wie in dem Urim und Thummim Ihres freundschaftlichen Herzens, daß ich von meiner Leibes, und Seelensbirde glücklich entbunden werde. Meine verehrungswürdige Frau Sevatterin weiß es auch, wie einer guten Seele in diesen Umständen zu Muthe ist, wenn man nach Jerem. XLIX. 24. zappelt und in Aengsten und Schmerzen ist. Sott gebe Ihnen fröhliche Ostern und segne Ihr ganzes Haus.

## 395. In Berber.

Konigsberg ben 28ten Mai 1786.

Mein herzenslieber Gevatter, Landsmann und Freund, Den 27ten v. M. hat Hartknoch meine Bittschrift um Urlaub mitgenommen. Den 19ten d. M. erhielt die Direction eine Antwort: man wollte wissen, ob ich wirklich so frank wäre, wie ich vorgäbe, und wohin ich meine Zustucht nehmen wollte? An demiselben Tage autwortete die Direction zu meis

nem Vortheile, und nun ist alles zum Ja oder Rein reif. Ob ich Sie zuerst oder zu lest sehen werbe, weiß ich nicht. Das letzte hätzte Wortheile für uns beide. Auf der Rückreisse hoffe ich gelehrter, klüger, gesetzter, auch vielleicht ein wenig artiger zu senn, als auf der Hinreise, und werde mehr zu erzählen wissen. Der erste soll also dadurch nichts verlieren, wenn er auch der letzte würde; und in der Freundschaft giebt es keinen Rangstreit.

Morgen geht schon die fünfte Fortsetzung meiner Schrift ab, und ich hoffe, noch diese Woche auch die sechste. Wenn ich bis an die Morgenstunden tomme, will ich eine Paufe machen, und wenn einmal das Gange überfanden ift, Zeitlebens baran deuten und-mir es nicht mehr gelusten lassen. Ich habe Pferde Arbeit nothig, meine Ideen zu diluiren und sie potable zu machen. Erispus ist mein Enthins, und wir zupfen einander weidlich Die Ohren; er mit seiner flachen Sand, ich mit der geballten Fauft. Wir verstehen uns aber je langer besto besser, und bisweilen verwechseln wir bann unsere Attribute, hartmaulig ift und ich bas weichmaulige Pferd. Die Gelbst . Critif meiner Arbeit ift vielleicht mehr werth als die Arbeit felbft; nur Schad daß jene weder geschrieben noch gedruckt wer den kann, wie fich tein Zucker mit Bucker ef

sen läßt. Meinem Ariel zu Pempelfort habe ich schon eingebunden, alles noch seucht aus der Presse zu übermachen. Entziehen Sie mir Ihre Erinnerungen nicht, wenn Sie selbige nothig sinden; der Benfall kommt zeitig genng; aber post kactum kommt der gute Rath zu spät. —

396. An I. Fr. Partened.

Königsberg ben 12ten Jul. 1786.

Mein alter lieber Freund und Landsmann, Ich habe den oten d. M. Ihr Schreiben erhal. ten, bin aber nicht im Stande gewesen, eber darauf zu antworten; nicht aus Mangel des Entschlusses, der bereits den Tag nach Ihrer Abreise gefaßt war, und durch die Ueberlegungen ber mir baju genommenen Zeit nicht geandert worden ift; sondern wegen meiner elenden Gesundheits. Umftande, die auf meinen Ropf und meine Gedanken aufferordentlie den Einfluß haben. Richt "Delicatesse zu nehmen" was mir gegeben wird — benn daß ich gar nichts davon in mir fuhle, davon haben Sie Beweise genug - sondern meine Selbsterkenntniß, die, so schwach sie auch seyn mag, doch immer der Maßstab seyn muß, nach dem ich meinen Rachsten beuttheilen und mein Verhalten gegen ihn vor

meiner Bernunft fowohl als meinem Gewiffen rechtfertigen muß, meine Selbfterfenntniß berbietet mir fclechterbings, bie meinem Rinde jugebachten Wohlthaten antunehmen and babon fur fie und mich Gebrauch ju machen. Ihr guter Bille bleibe in Gottes' Augen und auf meiner Rechnung fur die That- Ich erfenne ben Berth beffelben, aber ant biefen guten Billen in Ihnen und fur mich ju erhalten, fann ich jur Musfuhrung beffelben mein Ja nicht geben. Bon ben Berbindlichfeiten, die Sie mir idulbig ju fenn borgeben, weiß ich fein lebendiges Wort; aber bie meinigen gegen Gle find defto tiefer in mein Gemuth eingegraben. Unfere Granbfage find fo beterogen und ungleichartig als unfer Stand. Gie ein thatiger Raufmann; ich ber unthatigfte Griffenfanger. Wir tonnen alfo ben aller unferer gegenfeiti gen Kreundichaft uns in fein gemeinicaftliches Jod bon Intereffen einfpannen laffen, ohne einen unaufborlichen Wiberfpruch porauszufeben, ber unferer Gefinnung nachtheilig fenn marbe. 3ch bente bon Erziehung und von Gelbfachen, wie bon allen Mitteln, theoretifch : Gie muffen barin praftifder (und fonnen es jum Theil) gu Bert geben. Meine Grundfage uber ben einen Punct ausgutramen lohne ber Dube nicht, weil fie gu

Three Anwendung nichts taugen können, und weil in allem, auch hierin, jeder seines eiaenen Glaubens leben muß. Go ungleich der Fall zwischen Ihnen und meinem erften Wohlthater in Munfter ift, so muß ich Ihnen boch aufrichtig sagen, daß ich unter dem Druck seiner Wohlthaten genug leibe, und bavon so gebeugt werde, daß ich meinen Gons tern keine andere, schwerere Burbe auslegen tann, wenn ich der last nicht unterliegen foll-Von einem folden Gefühl läßt fich fein wahr rer bestimmter Begriff mittheilen. Je bunfler, defto inniger. Ein Mißtrauen gegen mich selbft macht mich eben so mißtrauisch gegen die gans ge Welt; und dieses Mistrauen ift eine fugu vacui, die mich desto fester an die Vorsehung anschließt und fesselt und im eigentlichsten Berfande macht zu einem gebundenen Anecht bes einzigen herrn und Batere ber Menschen. . . .

Sleich den Tag nach ihrer Abreise führte mich ein Zufall zu Jacobi, der mir die Insteressen aufdrang. Dieser kleine Umstand trieb mich noch denselben Tag, mehr aus Vorssischen Sie ficht als Vorwis, zur Varonesse. Sie schien eben so ungeduldig zu seyn, mich zu sehen, als ich es war, meine Vorsiche ben Zeiten anzubringen. Sie wußte mir weiter kein Licht zu geben, als, was Sie ihr geschrieben hatten, und vertraute mir Ihre

Briefe. Dies war das einzige Mittel, unser brenseitiges Misverständniß ju erörtern. wanschte frenlich alle meine Rinder unter ihrer Aufsicht, ohne ihr deßhalb zuzutrauen, daß die Erndte ben allen einschlagen nichte. Ich wanschte mich eben fo fehr nach Munfter, und die meiften haben mir angerathen, auf den monatichen Urland getroft es zu wagen. Was Der monatliche Urlanb in ber einen Sade ift, das ist in der andern Sache Ihr gemachter Entwurf, Die Rosten der : Erziehung vorzuschießen. Eine solche Annahme kann ich nicht gegen mein hausliches Forum, und noch weniger gegen Ihre Familie verantworten, ber ich nicht mehr vor Augen kommen konnte. 36 meine alteste Tochter des Guten fähig, das die Pflegemutter ihr zutraut, so soll fie keine Gesellschafterin, sondern als Ochwester, als Tochter, ihre Pflichten erfüllen, um eine aute Chefran und Dausmutter zu werben. hat fie Talente jur Erzieherin und Ge-Mildafterin, fo haben Eltern und Gefibwifter das nachfte Recht jum Genuffe derfeiben. Ihre gegenwärtige Lage ift bloß bet Grund, ber gelegt wird, und bon dem allein fich noch nichts erwarten läßt, der sich eest segen, und ber Ratur nach nicht beschleunigt, sondern burch Wartung wo möglich ber nachken natarlichen Mittels - Verfonen fortgefest werben muß; muß; wohn Gott Gnade geben wied ohne misliche und weitaussehende Speculationen. Das
Gute und Gerade sind für mich Synonyma,
Gut zu senn und Sutes zu thun, dazu ist den
gerade Weg der kürzeste. Durch ein gerades
Nein! hosse ich der Liebe, die ich Ihnen und
mir schuldig bin, zu genügen und durch diese
Liebe zugleich das Geses und die Propheten zu
erfüllen.

Ich muß anfhören um nicht die Poft in versaumen; und hoffe, daß sie meine herzliche Erffarung aus bem rechten Gefichtspuncte an. feben werden, der sich Ihnen schon zeigen wird, gesett auch daß Sie ihn in ber erften Ballung nicht treffen sollten. Ein für allemal ift es ein ne Regel für mich: nach ber Gelbstliebe diejenige, die ich meinem Rachsten schuldig bin; wirfen zu laffen. Wer fich felbft zu nabe thut, läuft immer die Gefahr eines gleichen Diß. trittes gegen seinen Rachsten. Ule Raufmann können Gie für eine folche Specufation, für die Erziehung meiner Kinder, nicht 1900 fl. aufopfern, und ich ein solches Opfer eben so wenig annehmen ohne mich selbst verächtlich ju machen gegen meine eigenen Rinber. Deine wenige "Delicateffe im Rehmen" und meine zu angstliche im Geben macht mir manden schweren Augenblick, weil ich in beiben Fallen Seuchelen in mir vermuthe und nicht hamann's Schriften VII. Ih. 21

rein in meinen eigenen Augen bin, die mir lieber und näher find als des Publici Augen. Mit diesem Argus kann der Merkur dalb fertig werden. Ich ziehe aber ein cyclo, pisches, gesundes und christich einfältiges Auge den tausend der Insecten vor, und habe zu meinem Maulwurfsleben kein scharfes noch weites Gesicht nöthig. Meine Dekonomie hat am Compendio der Addition und Subtraction genng, und darin besieht meine ganze politische Arithmetik, reinen Tisch zu machen.

Da ist mein Arzt! Ich schließe und umarme Sie mit dem dankbarsten Herzen, das ich eben durch mein aufrichtiges Nein! Ihnen und mir zu erhalten suche.

397. An Frang Buchole gu Dunfter.

Konigsberg ben 17ten Juli 1786.

Wein auserwählter, mein gewünschter Sohn, Borgestern holte ich selbst Ihren Brief von der Post, und fühlte ben Lesung desselben die innigste Freude eines Großvaters. Ich din voll Trost und Hoffnung, daß Gott und seine guten Engel den zarten Zweig eines so edlen Stammes pfiegen werden, daß er wachse und zunehme an Weisheit — von der Säug-linge nicht ausgeschlossen sind — Alter und Gnade bep Gott und Menschen.

Der gefirige Sonntag ift einer ber fevete lichken meines Lebens. Ich wurde in die Rruhpredigt getrieben, borte eben ben Geifilithen, ben dem ich den Tag vorher Geld ges borat hatte, um Ihren Brief von der Post auszuisfen, weil ich immer ohne Manze gehe. Mit dem Evangelio von Petri Fischzuge verließ ich 1758 England und mit eben bem Evangelio kam ich in Riga an. Der Prediger in London hatte die Worte Eccl. X. 7. Gebe bin, if bein Brod mit Freuden ic. - und ber gestrige jum Eingange 1. Petr. V. 5. Gott widersteht den hoffartigen ic. Ich lag die gans se Predigt über mit dem Kopfe auf meinen Stock gestüßt und ließ den Thranen ihren gauf, die mehr aus Dank und Freude als Rene. floßen.

Vorgestern erhielt ich zu gleicher Zeit ben ersten Brief von unserm Jacobi aus England, das ich ben meiner Ankunft für mein gesuchtes Vaterland hielt und hernach das größte Glück darin verschmäht haben würde. Ich habe mit vorgenommen, ihm nicht eher zu schreiben, dis er wieder zu Hause ist; bennahe hätte ich mein Gelübde gebrochen, wenn ich nicht den ganzen Tag gelähmt gewesen wärze Ihren Brief muß ich beantworten, und ich schreibe, was ich kann. Weine Seele ist ein wahres Echo der Ihrigen, obngeachtet der Verstüm-

Briefe. Dies war das einzige Mittel, unser drenseitiges Misverständnis ju erörtern. Ich wanschte freylich alle meine Rinder unter ihrer Aufsicht, ohne ihr beshalb zuzutrauen, bas die Erndte ben allen einschlagen müßte. 36 wanschte mich eben fo febr nach Munker, und die meiften haben mir angerathen, auf den monatlichen Urland getroft es zu wagen. Was Der monatliche Urlanb in ber einen Sade ift, das ift in der andern Sache Ihr gemachter Entwurf, Die Rosten der Erziehung vorzuschießen. Eine solche Annahme kann ich nicht gegen mein häusliches Forum, und noch weniger gegen Ihre Familie verantworten, ber ich nicht mehr vor Augen kommen konnte. 36 meine alteste Tochter des Guten fabig, das die Pflegematter ihr zutraut, so soll fie keine Gesellschafterin, sondern als Ochwester, als Todter, ihre Pflichten erfüllen, um eine gute Chefran und Dausmutter zu werben. hat fie Telente jur Erzieherin und Gen fellschafterin, fo haben Eltern und Gefthwifter bas nåchfte Recht jum Genuffe berfeiben. Ihre gegenwartige Lage ift bloß bet Grund, der gelegt wird, und von dem allein sich noch nichts erwarten läßt, der fich eest segen, und der Ratur nach nicht beschleunigt, sondern burch Wartung wo moglich ber: nachsten nawirlichen Mittels - Perfonen fortgefest werben muß;

Der geftrige Sonntag ift einer ber fevete lichften meines Lebens. Ich wurde in bie Rrubpredigt getrieben, borte eben ben Geifilichen, ben dem ich den Tag vorher Geld ges borgt hatte, um Ihren Brief bon ber Doft auszulösen, weil ich immer ohne Minze gehe. Mit dem Evangelio von Petri Fischzuge verließ ich 1758 England und mit eben dem Evangelio kam ich in Riga an. Der Prediger in London hatte die Worte Eccl. X. 7. Geht bin, if bein Brod mit Freuden ic. - und ber gestrige jum Eingange 1. Petr. V. 5. Gott widersteht den Hoffartigen ic. Ich lag die gans te Previgt über mit dem Kopfe auf meinen Stock gestüßt und ließ den Thranen ihren lauf, die mehr aus Dank und Freude als Rene. floßen.

Borgestern erhielt ich zu gleicher Zeit ben ersten Brief von unserm Jacobi aus England, das ich ben meiner Ankunft für mein gesuchtes Vaterland hielt und hernach das größte Glück darin verschmäht haben würde. Ich habe mit vorgenommen, ihm nicht eher zu schreiben, dis er wieder zu hause ist; bennahe hätte ich mein Gelübde gebrochen, wenn ich nicht den ganzen Tag gelähmt gewesen wäres Ihren Brief muß ich beantworten, und ich schreibe, was ich kann. Weine Seese ist ein wahres Echo der Ihrigen, obngeachtet der Verstüm-

melangen, die zur Natur des Echo gehören. Selbst diese gegenseitigen Misverständnisse musisen und sein unserer Freundschaft wesentlich seyn und nochwendig ohne Nachtheil der Hauptsache.

Meinernachften Freunde verlaffen nich alle und gehen aufs gand. Ich werde diefe Einsamfeit zu nugen suchen, um meine Grillen an Achten. Gott laffe die Unterhandlungen der Burftin ju Erfullung unferer gemeinschaftliden Bunfche gelingen und gebeiben. Selbft schreiben kann ich nicht, aus Ursachen, die Die gettoffen haben. Ich gebe, so bald ich die Erlaubniß auf eine fichere, anständige Art erhalte. Mein Bedürfniß; Sie zu seben, muß naturlicher Weise bringender fenn als bas Phrige. Komme ich im herbst, so hoffe ich ben Ihnen auswintern zu können; der Winter ift mir bon Jugend auf die geselligste Jahreszeit gewesen; ich glaube baß mein Gefchmuck an ber Dunfelheit auch damit übereinfimmt. - Meine Jugend ift ein Alter gemefen; ich traume daher bisweilen noch wein Alter in eine Jugend umgeschaffen zu seben, und daß mir der Winter beffer behagen werde als Die dren übrigen Jahreszeiten meines Lebens.

— In Riga habe ich noch Freunde, dergleichen ich mich hier nicht rühmen kann, so wenig est mir auch daran Sott Lob nicht sehlt. Der Segen St. Peter hat immer auf mir geruht. Meinen Garne kann ich es nicht zuschreiben, wenn ich in dieser Jagd glücklich
gewesen bin Ich habe manch blaues Auge
gewagt, weil ich auch mit Leuten gekuppelt
war, die als wild und bose verabscheut wurden, und bin immer mit ganzer Haut davongekommen.

L'A

χI

11

ĥ

1

- Mein alter Freund Hartknoch hat Ihr Nachahmer ober Rebenbuhler in der Liebe meiner Kinder werden wollen. Seine Speculation ging auf meine alteste Tochter, bie er gern zur Gesellschafterin der seinigen haben wollte. Um fich ein Recht auf selbige zu erwerben, wollte er für die mittelste eine Pension auf dren Rabre bezahlen. Mein Wunsch alle meine Tochter von der Baroneffe erziehen laffen zu fonnen, war ihm hinlanglich jur Ginwilligung, und bie gegenseitige Bereitwilligkeit der Baronesse, mir wohlzuthun, war von ihm ebenso mißbeutet worden. Zum Gluck hatte ich schon por einem halben Jahre die Abrede wegen meiner Lisette Reinette genommen, weil se durch die mittelste ersetzen wollte. schlug mir aber biefe Gefälligkeit rund ab, und machte auf dren Jahre Anspruch, in welder Zeit fie die alteste so weit gu bringen glaubte, daß fie ihre Stelle ben den Geschwi= fern füglich vertreten konnte. 3ch habe meder damals noch jest das geringste gegen diese Verfügung einzuwenden gesabt. Der Entschluß war also sogleich gefaßt. Der gute Wille verdiente einen herzlichen Dank; die reine Vernunft aber eine ebenso herzliche Kritik.

Gott segne die liebe, frohe, gluckliche Mutter Ihres Joseph und lasse Ihnen die Herrschaft und Bande der Liebe je länger, desto
beiliger und inniger werden. Erfreuen sie mich,
wenn Sie können, mit Ihrem Hauptbriefe. Alles was von Ihrer Hand kommt, ist ben
mir verstegelt; und den aller meiner offenen Treuberzigkeit, vor der ich auf meiner Hut
fenn muß, sehlt es mir doch nicht an Enthaltsamkeit, besonders in Angelegenheiten meines Rächsten, ohne den mein Ich ein leeres, müßiges Fragment ist.

398. An Franz Buchole zu Münster. Sphigsberg ben 28ten Jul. 1786.

Mein auserwählter, mein erwünschter Sohn, Gestern Abends erhielt ich Ihre trautige Anzeige vom geen d. wodurch die Freude, die Sie mir den 5ten mitgetheilt hatten, auf einmal niedergeschlagen ward. Das erste, wor mit ich mich wieder aufrichten konnte, und das wie ein Wort der Eingebung auf mich wirkte, war der Ausspruch: denn solcher

ist das Himmelreich. Ich war allein und sagte es laut zu mir selbst, mit dem Wansch, daß es auf Ihr und Mariannens Gemüth einen eben so starken und lebhasten Eindruck machen möchte, wie damals und dis jest auf mich.

M

F

Laffen Sie ben Schmer; fanft verbluten; bas ift naturlicher und wohlthätiger als die Gewalt Killender Mittel. Danken Sie Gott, daß Da. rianne eine frobliche Rindermutter gewesen ift, hoffen Sie mit eben so gewiffer Zuversicht, Daß sie es wieder senn wird, und zweifeln Sie richt an dem leben das man nicht fieht: To ift die Arbeit Ihrer Marianne nicht vergebens gewesen, die Erftlinge Ihrer Liebe find nicht nur gut aufgehoben, sonbern auch ge-Front mit vollem gohn. Der treue Schopfer in guten Werken versteht fich besser auf achte, wahre Vater - und Mutterliebe, als wir Sterb. lichen. Sollte es bem fleinften Baffertropfen nicht beffer gefallen, ein Element bes großen Weltmeers zu fenn, als im Triebfande ber Erde zu versiegen? ober sollte es ein wirklicher Verluft und Schaden für Eitern fenn, ibr Fleifch und Blut in eine höhere Matur, als ihre finnliche und fichtbare ift, erhöht zu wissen? Besteht nicht hierin die höchste Selig. feit einer froblichen Rindermutter, fo fie bleibt im Glauben und in der Liebe und in der

Poffung sammt der Zucht, Gott Frucht zu bringen?

Das naturliche Disverhaltnis in ben Bevolkerunge . Tabellen mag vielleicht seinen gebeimen Grund in der arithmetischen Bolitik des himmelreichs haben, das fich in diefer Claffe ber Unschuld gleichsam recrutiren muß. Alles was hervorragt und Fortschritte in Jahren, Große, Ansehen ic. macht, bat den menschenfeindlichen Stab des Tarquinius Superbus und Fürsten dieser Welt ju fürchten. Laft die Kindlein ju mir fommen, und wehrt ihnen nicht - fagte der Stifter des Taufbunbes, ber Lebenbigen Gott; denn fie leben ibm alle, im Geift, die nach dem Buchftaben unferer Sprache und Sinne tobt beißen und fcheinen, ohne es darum in der That und Wahrbeit zu fenn.

Der Heine Joseph lebt, nicht nur im Sinn und Berzen derer die ihn gefiebt und gesehen baben, sondern sein Leben droben wird anch wie ein Magnet wirken auf uns, zu trachten nach dem Ort und Zustaude, worin er ift, und wohin er unser Vorläuser geworden, um die Pflichten der Erkgebornen vielleicht wie ein Schntgeist und guter Engel seines kunftigen Geschwisters besser zu erfüllen, als Fleisch und Blut zu dichten und zu leisten vermögend ist. Wer von uns weiß, wohn seine animula pen war? Bars and nur, einige göttliche Gesinnungen in uns hervorzubringen, uns von dem sinnlichen Genuß zu entwöhnen, der doch nur vergängliche Speise ist und nicht bleibt in ein besseres Leben, noch zu einem höheren Genuß sowienem höheren Genuß fördert. Der Gegenstand meiner jezigen leidigen Autorschaft machte mir diese Idee sowiet und breit, und alles was jest die Phistosophie über Gott und Natur schwast, kommt mir so abgeschmackt vor, ist mir so eckel, als das Sewäsche des Gesindes über ihre Herrschaft auf dem Fisch, oder Fleischmarkt.

Sie werden, mein auserwählter und gewünschter B., der beste Paraclet' Ihrer Marianne senn. Der mütterliche Schmerz wird
Ihrem Vaterherzen Festigkeit und Stärke zum
Gleichgewichte geben. Die beste Possnung muß
mit Resignation verbunden senn, und die
Furcht zu verlieten macht mich immer unruhiger als der Verlust selbst. David's Verhalten ben einem kranken und todten Kinde ist
ganz natürlich, nach meinem Gefühle. Sympathie ist nagender und wirkt stärker auf die
Einbildungskraft. — Gott erhalte Ihnen nur
die treue Gesellin Seines Bundes und Segens;
lass ihn reichlich und fruchtbar senn. Seine
Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit! 2 Cor. IX. 9.

Ich kann weber reben noch schreiben, was ich durcheinander empfinde.

399. An C. J. Kraus nach Faulen. Königsberg ben 31ten Jul. 1786.

Liebster Freund und Mentor unserer Reise in spe, die altesten achten Weisen waren Kampfer und Schauspieler. Aus ihnen wurden leidige Juschauer. — Ich wünschte, daß das Drama einer glücklichen She, nebst dem Anblick der lieben Natur, gemeinschaftlich zu einer Rachahmung und thätigen Entschließung einer schönen Nachfolge wirkten, und das gute Benschiel nicht durch theoretische Probleme und steptische Dialogen erstickt würde. Empsehlen Sie mich bestens dem seines Slücks würdigen Paar und gedenken Sie meiner im Besten.

Am 27ten Abends kam der Posthote mit drep Briefen Außer Ihrem war einer aus Münster, der mir mit einer einzigen Zeile das Ende der Freude meldete, die mir den sten mitgetheilt wurde. Ich wurde sehr betroffen und sagte saut zu mir selbst, als wenn mir jemand das Wort in den Mund gelegt hätte: Solcher ist das Dimmelreich. Das Nisverhältnis der Kinder in den Bevölkerungs. Tabellen ist freylich sehr natürlich, mas aber vielleicht in der politischen Arithmetik eines ihöhern Staates gegründet senn, dessen Bürger mehr aus Ummündigen, als Philosophen, Rittern, Kraft- und Weltmännern bestehen werden. Durch die Mortalität der Kleinen scheint also das Himmelreich der Bevölkerung aller irdischen Reiche überlegen zu senn, und von Rechts wegen.

Der dritte Brief war aus Riga; ich schreib be Ihnen baraus eine Stelle ab.

"Man will unsere Kinder zwingen, den Rormal - Catechismus, den der Jesuit Jankowiß geschrieben, anzunehmen, weil man sich eine Vereinigung aller cristlichen Religionen träumt, und diese als die letzte Ehrensäule des Ruhmes denkt."

Hente habe ich des Denina Discours sur des vicistitudes de la littérature gelesen, wovon der erste Theil herausgekommen und dem Könige dedicirt ist. Sie können sich leicht vorstellen, was für Wust darin vorkommt.

Ich umarme Sie mit den besten Wünschen, Sierum einige Joll ex — und einige Grade intensive vollkommener, stärker und zufriedes ner wieder zu sehen.

400. An Herber. Königsberg ben 3ten Aug. 1786.

Herzlich geliebtester Landsmann, Gevatter und Freund, Sie konnen für mich so rubig

fenn im Carisbade, wie unfer Jacobi in Rich. mont. Das and meiner dießjährigen Reise nichts geworden ift, wiffen Sie. Gine abschlägige runde Antwort ware mir nicht so unerwartet gewesen, als der einmonatliche Urland mit der Bedrohung, wenn ich langer ausbliebe, meine Stelle fogleich auf meine Roften vertreten zu laffen. Daß es mit meiner Autorschaft nicht beffer geht, werden Sie leicht erachten fonnen; selbst die musa indignatio verfagt mir ihre Begeisterung. Gie haben bren Bogen erhalten; ich am Sonntage ben vierten aus ber Preffe. Ich bin gang aus bem Concept getommen, ohne zu wissen wie? Mein Ideal erschien wie ein Regenbogen, den ich mit Sanden und Jugen zu erhaschen glaubte; noch fann ich nicht alles für optische Tauschung ansehen. Kunftige Woche will ich noch eine Probe machen. Das Jrrlicht foll mich nicht langer in Sumpfe locken, grundlos find. Jest fommt feine Fortfetung weiter ohne Ende, und es thut mir nur leid um die Muhe, die ich meinem Jacobi gemacht, beffen Geduld und Vertrauen bie ftarfften Proben ausgehalten.

Was sagen Sie zu bem nicolaischen Unfuge gegen Garve und selbst gegen Stark? Wissen Sie nichts pon letterem? Er hat sich freylich die Ruthe selbst gebunden und verdient damit gezüchtigt zu werden. Was geht aber die Berliner ein fremder Anecht an? Und Bahrde mit Schulz machen größere Misthaufen vor ihrer Rase, ohne daß ihre eigenmächtige Polizen sich darein legt.

Das Thema meines fliegenden Briefes ift freylich ein aleae opus und sa kislich, daß es meinem Pegafus nicht gang gu berbenfen, wenn er ein wenig schen wurde und Winkels juge machte, fatt ben geraden Weg. ju geben. - Dit meinem Unvermögen nimmt mein Diff. trauen gegen mich selbst zu. Tadaixwes in Endeuros, tis me sucres in the commetes the Jararu ruru; In diesem Nachhalle finde ich meinen höchsten und letten Troft. — Wenn ich Eins im Ropfe habe, vergeht mir die Luft zu Allem. Dieß ist mein ir zat mar. Richts ist reif. Aeußere Umstände muffen noch meine innern Abndungen beffer entwickeln. 3ch traue eben so wenig den deutlichen als den dunkeln Begriffen; man fann fic durch beide hinters licht führen laffen, denn Finfterniß ist wie das Licht, sagt der Psalmist.

In Manker wird noch an meinem Urlanbe gearbeitet. Die Hoffnung aus einander zu seben bleibt also noch immer sest und unverrückt. Bewegung, vornehmlich Ausspannung meines Gemüches, ist das einzige Hülfsmitzel, mein Leben zu erhalten. Aber ohne Ples

rophrie meines Gewissens eine solche Reise zu thun, ware mir in keinerlen Absicht heilsom gewesen; mich aus dem Lande zu siehlen wed den Feind im Rücken zu haben — — Rein, liebster Gevatter, Landsmann und Freund, ein Passah, keine Henkersmahlzeit soll mein Abendbrod senn. Nicht durch meine Schuld wenigstens verlange ich einen solchen Noël, sondern einen ehrlichen salvum conductum zum Balet - Schmanse. Sott wird alle unsere Wünsche erfässen, reichlicher und besoser, als wir selbige malen und dichten können.

401. An S. M. Courtan, geb. Toussaint, nach Pillau.

Königsberg ben 4ten Aug. 1786.

Da es mir nicht viel besser geht als Ihnen, desto mehr Mitleiden von Herzen. Geduld ist uns freylich noth, um die Krone zu empfahen. Sie werden ben Ihrer Krankbeit immer stärker, und ein ähnliches erfahre ich an meinem zunehmenden Appetit. Wenn es mit dem aufhören wird, so werden di Klagen aus einem andern Ton sepn und das Murren wird endlich zur andern Ratur und Gewohnheit.

Hr. Prof. Kraus reiste ben Montag nach Ihnen ab über Riefenburg nach Fanlen zum herrn von Auerswald. Denselben Abend bes
suchte ich meinen ältesten, einzig übrig gebliebenen akademischen Freund, Hrn. Kr. Kath
bennings. Den Tag darauf bekam er einen Anfall vom Schlage. Ich habe ihn seit Sonntag täglich besucht. Sprache und Sehör sind
fast völlig hergestellt; ich hosse ihn noch länger zu behalten-

Dienstag war Jacobi. Des Morgens überraschte mich ber Geh. Secr. Maner, der diese Woche nach Curland wieder abgegangen ift. Er scheint das gelobte gand auch noch zu suchen. Eben wie ich ihn aus der Thur begleitete, begegnete mir Br. Pfarrer Scheller aus Petersborf, mit dem ich wieder nach Baufe umfehrte; dem scheint das Loos lieblicher gefallen zu: fenn, oder er weiß fich beffer in sein Schicksal zu schicken. Nachmittags bekam ich einen Besuch von dem Grafen von Ranserlingk, mit dem ich zum erstenmale in meinem Garten ein Schälchen Caffe trank und ein Pfeifchen ranchte. Go wurde der heil. Jacobus gefepert unter fleißigem Undenfen feines Ramensvetters in England.

Unser Provincial. Rendant hat heute einen Auftritt gemacht, von dem die ganze Stadt redet. Er ist in eine Art von Wahnsinn gefallen. Man erzählt von einer Reigung zu seiner eigenen Schwester Tochter, die aber meines Wissens noch ein Kind seyn muß; und das Uebel scheint wohl älter zu seyn als der Ausbruch; auch wird der Liebe und der Vernunft vieles aufgebürdet, das keines von bei den sich träumen läßt, weil es unter den Liebhabern so viel Gecken als unter den Philosophen giebt.

Der Salomo soll kurzlich das Gesuch des Kriegsraths Röhrtauz um den Adel, zum Antaufe adelicher Suter, mit folgendem eigenschahigen Leber. Reim entschieden haben:

Dans, Baron von Röhrtanz, tanz! Warum fehlt es uns doch, gütigste Freundin, uns beiden am lachenden Muthe zu leben, wenn Andere noch so viel im Rachen des Todes übrig haben? Sind jene oder wir glücklicher? Das Lachen wird ihnen werden thener, und die jest leid tragen werden getröstet werden. Desto bester für une, daß das beste Theil nicht von unserer Wahl abhängt, die oft ärger als kindisch ausfallen würde. Ein höheren Bater und guter Meister wählt für uns, nicht was angenehm, sondern uns heilsam ist, und ben wollen wir schalten und walten lassen, wird es uns immer wohlgehen im Lande de Lebendigen.

Ich suche diese Woche alles was ich nienn aufzuräumen, um mir Muße und Ruse Pele jest ein neu

Meisterfied von meinem sel. Pengel und seinem alten Adam. Er hat römische Jahrbüscher ans einem alten griechischen Dion Cassins übersett. Den Anhang schließt: ein Brief an den Commercienrath Reiserling über das Commerciam zu seines Helden Inlind: Casar Beiten. Er ist ein geschworner Feind aller republicanischen Frenheit, ein desto größerer Sieferer sür die monarchische Regierung. Mas kann sich des Lachens und Bewunderns und Mitteidens nicht enthalten. So reichhaltig, mannigsatig, niederträchtig und hochsphrend, absurd und überlegt!

402. An S. S. Hartined.

Ronigsberg ben 5ten Aug. 1786.

Herzlich geliebtester Freund, Sie thun ber Baronesse Unrecht, die ich abgehalten, Ihnen zu antworten. Sie deukt ganz gleichsörmig mit mit, und bleibt ben ihrem Entwurf und Gelübde, durch die älteste Schwester den jungern nachzuhelsen; und ich kann ihren guten Willen eben so wenig misbrauchen, als von Ihrem, liebster Hartsnoch, größere Opfer der Liebe und Freundschaft annehmen, als ich zu werantworten und zu verdauen im Stande bin. Die Gaben der Ratur machen und selbst gesen den Schöpfer unerkenntlich, ungeachtet seis hamann's Schriften, VII, Sh.

me: Ratur' das' Midimum, wie die Runft ein Maximum jum Biel macht. Um Ihres guten Willens wurdig ju fepn und mein gutes Gewissen unverlett zu erhalten, kann ich nicht anders als meinen Grundfagen und Pflichten gemäß handeln. Meine Worte mogen amen-Deutig und buntel fenn; in meinen Sandlun. gen hoffe ich einen reinen und flaren Mudbruck Der innigften Gefinmungen ju außern, und benfeften tren zu bleiben. Ich benfe von Er. giebung wie bon allen Misteln, beren menfchlicher. Gebrauch lediglich von einem boberen Segen abhangt, und einen maßigen: Sebrand giebe ich immer einem erzwungenen und übertriebenen vor. Segen Sie von meiner Freundschaft und Erfenntlichkeit burch meine abschlagige Untwort fefter verfichert. Wenn Ihnen daran etwas im Ernft gelegen if, so wurden felbige durch die Annahme und ein schwaches Obsequium eher unterbruckt und erflickt werden. Ich werde Ihre großmuthigen Abfichten Beitlebend im Ginn und Bergen behalten und meinen Rindern felbige einptagen, und boffe fie auch dadurch erkenntlicher und beffer und glucklicher zu machen, als burch einen wisliden Genuf, der naturlich fattigt, und gu Murren-Anlaß giebt, wie bas Manna in der Wuste. Ich fann Ihnen keinen andern Beweis meines empfindlichen Herzens geben, als

einen negativen. Dum tacet, clamat; asso auch dum nego, fruor. —

Sott gebe Ihnen Gesundheit, und segne Sie mit dem überstießenden Maße, das Sie mir und meinem Hause zugedacht haben. Ben Ihm ist jeder gute Wille That, und erfüllt. Für mich auch jede Verheißung, gesetz, daß sie auch erst durch die Zeit reif werden muß, eine Blüthe, die Frucht bringt, oder immer die Fruchtbarkeit des ganzen Baumes bestördert.

403. An Frang Bucholt gu Danfter.

Ronigsberg ben 6ten Sept. 1786.

Trin. feperte ich wegen ber schlechten Witsterung in angello cum libello, und überlas zum andernmale Ihre Mhapsodie über Sottessund Menschen- und Selbstsührung durch Bedürsnisse. Der Styl Ihres Ganzgefühls erfordert ein Studium wie die Antife, und ich möchte bisweilen ausrusen wie der Sohn der Sunamitin: O mein Haupt, mein Haupt! Junger Mann meiner Seele und meines Herzens, mit welcher Innigseit und Scham hat neich Ihre Wachsamkeit auf sich selbst, Ihre Standhaftigseit in Versuchen und Prüfungen, die Treue, Integrität und Originalität Ihrer

Ein- und Ansbrücke erfüllt! Wie theuer und unschätzbar ist mir dieses Unterpfand Ihres unerschützerlichen Vertrauens!

Aftes Geschreibsel, wie Sie es nennen, ist nichts als Schwarz auf Weiß. Zu Ihrem Geschriebenen sehlt mir der Text Ihrer Physkognomie, und ich lese nichts als Woten ohne Text wie in einem Schattenriß. Mein Geschruckes besteht aus blossen Text, zu dessen Verstande die Noten sehlen, die aus zufälligen auditis, visis, lectis et oblitis bestehen; und eine stumme Mimit war das ganze Spiel meiner Antorschaft.

Lavater's neue Predigten habe ich erst am 31ten v. M. angefangen, und auch nicht aufhören können zu lesen. Der Brief an Philemon ist immer ein wahrer Leckerdissen sür meisnen Geschmack, wie das Büchlein Ruth mit dem kleinen ungezogenen Propheten, über den er auch so schön gepredigt, daß ich dieses Buch für ein non plus ultra seiner Kanzelberedsamsteit hielt. Aber hier glaube ich noch mehr sein Leben, Weben und Wesen gefühlt zu haben.

ben 22ten.

Ich erwachte hente von den Kanomen-Schussen, womit des Königs Abreise um 5 Uhr angekündigt wurde. Gott begleite ihn! Ich habe nicht den geringsten Antheil an dem Ans-

laufe nehmen konnen und bin nicht aus bem Paufe gewefen. Die Dulbigung ift ohne Ochaden abgegangen, dem Pobel hat fein Wein gefprungen, kein Geld ift ausgeworfen, nichts Preis gegeben worden. Durch eine Cabinets . Ordre vom 24ten Aug. wurden alle Gelb versplitternde Frendenbezeugungen anddrudlich verboten. Der honigmond scheint bier mehr in preuffichen Complimenten als deutschen Reatitäten gefenert worden zu senn. Denfelben Vormittag hat bas Schießen gewährt, als wenn die Frende über den Abschied lauter senn sollte als zur Ankunft. Unter lane ter anklagenden Gedanken und Entschnloigungen, die mich beunruhigt haben, ift mir fein entscheidenber Wink zu Theil geworden. Dem Ronig wurden die überhauften Bittschriften, womit er bestürmt wurde, auch meine vereckelt haben.

kassen Sie mich, mein auserwählter und gewünschter B., schlasen, ohne mich zu rühren, noch ein langes halbes Jahr. Schreiben und Lesen lohnt für uns beide nicht. Das letzte kann Ihnen nicht so sauer werden, wie mir das erste, vornehmlich an Sie, wird. Beste kommen Sie Lust mir einige Zeilen zu schreiben, so wird mir das Lesen eine Erquickung sen, so wird mir das Lesen eine Erquickung senn.

Ein- und Ansbrücke erfüst! Wie theuer, und unschätzbar ist mir dieses Unterpfand Ihres uperschütterlichen Vertraueus!

Apes Geschreibsel, wie Sie es nennen, ift nichts als Schwarz auf Weiß. Zu Ihrem Geschriebenen sehlt mir der Text Ihrer Physiognomie, und ich lese nichts als Noten ohne Text wie in einem Schatteuriß. Wein Gedrucktes besteht aus bloßem Text, zu dessen Verstande die Noten sehlen, die aus zufälligen auditis, visis, lectis et oblitis bestehen; und eine stumme Wimit war das ganze Spiel meiner Antorschaft.

Lavater's neue Predigten habe ich erst am 31ten v. M. angesangen, und auch nicht aufstren kören können zu lesen. Der Brief an Philesmon ist immer ein wahrer Leckerdissen sur meis nen Geschmack, wie das Büchlein Ruth mit dem kleinen ungezogenen Propheten, über den er auch so schän gepredigt, daß ich dieses Buch für ein non plus ultra seiner Kanzelberedsamskeit hielt. Aber hier glaube ich noch mehr sein Leben, Weben und Wesen gefühlt zu haben.

ben 22ten.

Ich erwachte heute von den Kanonen-Schussen, womit des Königs Abreise um 5 Uhr angekündigt wurde. Gott begleite ihn! Ich habe nicht den geringsten Antheil an dem Auf-

laufe nehmen konnen und bin nicht aus bem Sause gewefen. Die Puldigung ift ohne Schaben abgegangen, dem Pobel hat fein Wein gesprungen, kein Geld ift ausgeworfen, nichts Preis gegeben worben. Durch eine Cabinets Drore vom 24ten Aug. wurden alle Geld versplitternde Freudenbezeugungen ausdrudlich verboten. Der honigmond scheint bier mehr in preuffischen Complimenten als dentschen Realitäten gefepert worden zu sepn-Denselben Vormittag hat bas Schießen gewährt, als wenn die Frende über den Abschied lauter senn sollte als zur Ankunft. Unter lane ter anklagenden Gedanken und Entschuldigungen, die mich beunruhigt haben, ift mir fein entscheidender Wint ju Theil geworden. Ronig wurden die überhauften Bittschriften, womit er beftarmt wurde, auch meine vereckelt baben.

Lassen Sie mich, mein auserwählter und gewünschter B., schlafen, ohne mich zu rühren, noch ein langes halbes Jahr. Schreiben und Lesen lohnt für uns beide nicht. Das lette kann Ihnen nicht so sauer werden, wie mir das erste, vornehmlich an Sie, wird. Bestommen Sie Lust mir einige Zeilen zu schreiben, so wird mir bas Lesen eine Erquickung seyn.

.. 404. An I. Fr. Hartsnoch.

Königsberg den 25ten Sept. 1786.

Liebstet Freund Hartknoch, Sie fragen mich wegen einer Stelle aus meinem Briefe, die Sie nicht verstehen. Es geht mir selbst so, daß ich vergesse, was ich im Schreiben sowohl als Lesen gedacht habe. Die Verbindung, in der ich die angeführten Worte schrieb, ist mir eben so dunkel. Daß die Saben unerkenntlich machen gegen den Geber, ist eine traurige Erfahrung. In einem alten Liede (Ach Gott ist noch dein Seist in mir — ) heißt es:

Die Gaben, die von beiner Hand ich bankbar soll empfangen, die sind's, die mich von dir gewandt, die sind mir mein Verlangen.

Sagte nicht Adam schop: das Weib, das du mir zugesellt haft? Sind Vernunft und Frenheit nicht die edelsten Gaben der Menschheit, und beide zugleich die Quellen alles moralischen Uebels? Ohne Wißbrauch schoner und großer Talente gabe es weder Gecken im Superlativ, noch Bosewichter von blendender Gestalt. Alle Geschenke werden leicht zu Fesseln und Burden, die man sich zu erleichtern such, weil man nicht gern unter Verbindlich keit und im Zwange, sondern lieber authentisch leben und sein eigener herr senn mag Die

Ratur, diese Tparfaute Westter, giebt Uplagen und Anlaffe, und ihr Gefet bes minimi ift eine alte Sache. Vermittelft bes Gegensates hat jede Rumf, vorzüglich die mimifcen und nachahmenden, bes bochfe Ideal .zum Gegenstande:, ein intelleetwelles maximum und hirngespiust; daher fo viele gehifchuffe unter ben Schugen. 280 bie Batur das meiste gethan, muß ber Wensch am enthaltsamften fenn, ihr Werk zu verberben. und ju überladen. Dit Furcht und Zittern, Chrerbietung und Dank nachahmen, nicht die Matur aus Citelfeit und burd Eigenbunfel aus. auftechen fuchen. - Daben Sie felbft Bobl. thaten genoffen, fo werden Ihnen Ihre Gefinnungen gegen die Wohlthater, und die ganze Geneglogie berfelben in Ihrer Seele feine geheime Geschichte sepu konnen. Undank ift die baarste Bezahlung, womit man gegen fein eigen Gewissen und den Leumund der Welt quit werben fann. Die ganze Runft beftebt nur in der Erfindung einiger Mittelbegriffe, feinen ichwarzen Undank mit Feigenblattern zu beden, ober anzustreichen mit weis fer und rother Schminke. Probatum est. Selig find die Armen an diesem Welt - .und. Schulgeift! —

'405. An ben Refegerath Sheffner

Ronigsberg ben isten Ock 1786.

Den iten d. M. habe ich ein ganzes Rasschen mit Bachern erhalten, nämlich is Bande bes dentschan Museums nebst einem sehr angenehmen Geschent und Andenken für meinen Sohn, das ich bloß dem Gerücht nach kenne. Diese Lebensbeschreibung übertrifft vermuthlich alle übrige bagatalles und frivolités des Abts Coper, von denen mir die meisten viel Vergnügen gemacht; daß ich ben der ersten Muse auch dieses wichtigere Werf nachzuholen wünsche. Unterdessen danke ich in meinem und meines Sohnes Namen, mit dem besten Willen Ihnen eine Gegenfreude zu machen.

Ich habe gegen das Ende des vorigen Monats einige englische Bücher erhalten, an die ich nicht mehr dachte, und die mich um mein ganzes monatliches Gehalt gebracht haben. Das wichtigste Werf ist des Monboddo alte Metaphysit in drey Quartbänden, davon der letzte erst im vorigen Jahre ausgekommen und nur etwa die Hälfte des Ganzen ausmacht. Jeder Band koste eine Guine. D, über den Werth einer Lais von sechs Bänden ließe sich auch eine Possisse schreiben. Ich habe mich satt gedagert und satt gelacht, und daben mag es vor der Hand sein Bewenden haben. Riüger

zu werben, if teine hoffnung für einen so alten Knaben, der mehr als ein Phrygier ift.

Bald baranf erhielt ich einen Brief von unserm Lindner aus Jena, der sich allen seinen Freunden empsiehlt, dort nach Derzenslust lebt, ein neues Cipsium für seine Wissbegierbe zesunden hat und nicht weiß, wie und wann er sich wird wieder los machen fonnen. So sehr gefällt ihm die Segend und der Umgang mit den dortigen Gelehrten.

Die Zollkfoserischen Predigten habe ich heute zum zweitenmale zu Ende gebracht, ohne etwas an meiner Rechthaberen oder Orthodopie erlassen zu können. Bep allem Answande für, die schöne Ratur, thut est mir desto mehr leid um die Wahrheit, Kraft und den Grund des Christenthumes, der immer vorausgesetzt und sein woralischer Aberglaube dieten sich einander die Hand, ein neues Papstehum aufzurichten. Die Berliner schlauer wie die galanten Sachsen, machen sich ein neues Verdienst daraus, den ersten blinden karm darüber zu machen.

406. An M. Mafius.

Ronigeberg ben oten Rov. 1786.

hr. Geh. Secretar Majer hat mir bereits den 25ten Jul. d. J. das Buch der Bereini-



gang" nebft ben "Michaben bar Seele" eine gebandigt; Gemuthe, und Leibesninftande baben mich aber bieber außer Stand gefest, ben , Empfang ju befdeinigen und Em. Sochebelgeboren får biefes. Merfmal Ihrer Gate meinen ergebensten Dant abjustatten. Meine Reigung und Lage entfernen mich von allen bergleichen. dffentlichen Angelegenheiten, welche in einem defto zweideutigeren:Lithte erscheinen, je feper. licher die Anmakungen find, ju deren Behuf Re: unternommen und getrieben werden. erfte Zeichen ber Bereinigung wurde ber Anlaß einer Zerstreuung und der Anfang aller Verwirrungen und Misterständnisse in Organo gefellschaftlicher Symbole, und ifolirter Projecte, welche mehrentheils auf neue. Ramen, eitle Titel und leere Worter binaus. ohne Erneuerung ber Begriffe und Gefinnungen. Der Glaube Einer, gleich ihrem. unfichtbaren aber allgegenwärtigen Saupte, driftlichen Kirche kann auch bas fleinfte Ditglied derfelben eben so vollig wegen ber Mangel und Unvollfommenheiten jeber außerlichen Gemeinschaft beruhigen, als über feine natur. lichen und perfonlichen Gebrechen. Es fen baher dem guten hirten anheimgestellt, zerftreute Deerbe zu fammeln, und bie Berheißung zu erfüllen: ynhospat pla waipm sie wie perr. Joh X. woselbst auch als

charakterifischer Idiotismus seiner Schafe ein:

Ew. Hochedelgeboren können sich auf mehn als zu viel Stimmen Rechnung machen, die ihren Einstuß auf unser Publicum außern werden. Da die Aussichten der Seele von ihren Einsichten abhängen, so genügt mir meine eigenen zu berichtigen und zu befestigen, selbst zu Beziehung derjenigen Glückfeligkeit, zu welschar zwar viele berufen, aber wenige erwählt such Ich Ich habe die Ehrere.

407. In 3. Fr. Fartinoch.

Königsberg ben 3. 3an. 1787.

diter, lieber Freund, Diesen Morgen ers
halte ich einen Brief von meinem Jonathan
aus Duffeldorf, besten Correspondenz ich beys
nabe schon aufgegeben hatte, oder an der
Möglichkeit ihrer Fortsetzung verzweiselte. Aber
seine Freundschaft ist wie eine Ceder Gottes.
Er flagt über seine Gesundheit und die Unords
nung der Posten. Aus London wird ihm ges
meldet, daß der sel. Swedenborg alle noch
nnverkanste Exemplare seiner arcan. coelest.
Enrz vor seinem Tode bis auf 24 vertilgt has
be, mit beygesügtem Grunde, daß dieses
Werk nicht nothig habe, sich in so vielen Exemplarien in der Welt umzutreiben, bevor die

Begierbe barnach ftarfer und allgemeiner wur de; aledann wurde man es ohnedies schon an vervielfältigen fuchen. Die erwähnten 24 Eremplare habe nach seinem Sobe ein Londoner Budbruder befommen, ber fie aber alle fcon verfauft, jedes Erempler für acht Guineen. Run sep fein anderer Rath, als die Gelegenheit abzumarten, bis biefes Werf etwa sum öffentlichen Verfanfe vorfomme. Sie feben wenigftens hieraus, daß die Leute es ehrlich mit Ihnen mennen, und woher ber theure Preis fommt, den Reich für fein Exemplar fordert, den ich mir nicht erflaren fonnte; fo wenig als wie ein vernünftiger Mensch von funf gesunden Sinnen, er mag in Deutschland ober Großbritannien zur Belt gefommen senn, die arcana coelestia ohne Eckel lesen tann. Dafür lieber 18 Gnineen an Dio Caffins und ben polnischen Ueberseber verschwendet. Der deutsche Strabo wird noch immer felbst von großen Gelehrten angeführt. Ich habe den Anfang des Dio durchgelaufen. Es ift derselbe außerordentliche, paradore, an Grillen, gaunen, Schlacken und Ideen von befferem Gehalt fruchtbare Ropf. Aber auf Ihrer hut muffen Sie fenn. Ungeachtet ber Berfasser bes Muemonium auf das konigliche Handschreiben fich etwas einbilden mag, ich dieses große Werk noch nicht gesehen, hat

mir eine Abhandlung über den Arifioteles in Cafar's Denfwurdigfeiten bennahe alle Luft besommen, mich darum zu befammern, weil er es bepnahe auf leber Seite anführt. Rein, gegen einen folden feichten Odmager ift mein weiland Freund Pengel ein gulbener Dann, ben es mir nicht leib thut jum Freunde ge-Dem andern fehlt es babt zu baben. gang an Beruf, Antor, und barauf eitel gu' fenn. Des erften Stolz ift wenigkens mebr nach meinem Geschmad, als bes andern Eitelfeit. Ueber jenen fann ich wenigstens la-Dieser macht mir die nnangenehmen den. Empfindungen bes Mitteidens und Unwillens.

Mit einem Gruße von Plessing, und als Christ, erschien mir zu Eude vor. J. Elfana, der gestörte Kantianer. Er ist in England geswesen und hat Priestley kennen gelernt. Seine Tollheit scheint nun auf Projecte der Rasbigation, und das Meerwasser suß zu machen, gesallen zu seyn.

408. An Berber.

Ronigsberg ben 28ten 3an. 1787.

Mein alter, herzenslieber Gevatter, Landsomann und Freund, Ich fauge diesen Sonnstag mit einem Briefe an Sie an, weil ich schreiben muß, um Ihnen die Einlage von Dasse zu senden. Sie haben sich um unsere

alte Pflegmutter Albertine febr verdient gemacht, und biefen fabigen, thatigen, unermubeten Mann jugeführt ju haben. Melben kann ich nichts als was Sie schon lange wiffen. Berficherung bon meiner alten Rreundschaft haben Sie nicht nothig; wegen ber Ihrigen bin ich auch ruhig, und mehr burch Matige Beweise überzeugt, als ich es burch teere Bunfche ju thun im Stande gewesen bin. Meine lächerliche Autorschaft ist ins Stocken gerathen und mit meinen Reise - Entwurfen geht es eben so wenig vom Fleck. Ich bin wie angenagest und gebunden, nicht im Stanbe mich zu vuhren. Das Ding mag beißen wie es wolle, Giubitoung, Sppochondrie, Cigenfinn, Ahndung — de verbis simus faciles; nur daß ich die wahren Urfachen mir felbft faum beutlich machen fann, Die Wirfungen aber defto nachbrucklicher fühle. Reidarbt hat noch bor feiner Abreife alles gethan, wie Sie vermuthlich von ihm felbft werden gehört haben, und ich foll bloß reden oder schreiben. Das fann, mag, will und foll ich nicht. Meine Reife ift Pflicht; und damit fcerze ich nicht. Meine Autorschafe ift Thorbeit und meine Bermunschungen find Thorheiten, aus benen ich mir eben fein Gewiffen machen und noch weniger mich fcamen wurde, selbige eben so feverlich zu widerrufem

ais ich fie ansgeschüttet. Aber es ift etwas anderes, das mir im Bergen webe thut und mir in meinen Rieren sticht, und bas ich nicht anders les werden fann, als burch Reben ober Schreiben, das mir dadurch ebenso zur Pflicht wird, wie die Reise selbst. Jere ich bierin, fo geschieht es auf meine Rosten, und ich bente daß mir der Rigel mit der Zeit ebenso von selbst vergehen wird, wie ich von selbigent angefochten worden bin. — Was ben den bevorsiehenden Reuerungen aus mir werden wird, darum bekummere ich mich nicht. Die Renerungen bestehen barin, baß alles wieder auf den alten Suft fommen soll. Wird mohl alles auf time Contradictio in adjecto hinaus. laufen, und mit dem besten Willen, es bef fer zu machen, alles ärger werben als es gewesen ist.

> 409. An 3. Fr. Hartenoch. Königberg ben 17ten Febr. 1787.

Seliebtester Freund, den 25ten v. M.
schickte mir Madam Courtan Ihr reiches und küsternes Geschenk. Am 4ten Sonntage nach Epiphan: wurde ein großer Schmaus gehalten weinem Hause, wozu Crispus zwep Flaschen alten Franzwein mitbrachte. Drep Stuck Seachte ich felbst meinem lieben Beichtvater,

*i.* .

Der: mich bafür mit einem Alas für meine Kinder: beschenkte. Ein gebrarenes schickte ich meinem alten kranken Freunde Pennings, der mit einer Rehkeule dasür dankte. Wit solchem Wacker habe ich Ihre Saben genossen; Gott dergelte es Ihnen, lieber Partknoch, und erspeiche Sie und die Phrigen mit seinem reichen Gegen, wohn ich nichts als Wünsche beptrassegen, wohn ich nichts als Wünsche beptrass

gen fann.

Weber mit-meinen maliminibus zur Reise, nech mit meinem fliegenden Briefe geht es von der Steffe. Die nene Einrichtung und meine fünftige Lage werden mit bem Darg, wie man sagt, sown entschieden sepn. leicht giebt mir dieß einen Gnabenstoß und bringt meine Fauft ober Fuße in Thatigfeit. Um doch nicht ganz müßig zu seyn, habe ich mit hans den Quintilian und bom 21ten Dec bis jum 15ten b. M. den Telemaque jum ers Kenmale durchgelesen mit der größten Zufriedenheit. In meiner ersten Jugend murbe mir dieses Buch vereckelt, weil ich nicht den Boreheil hatte, wie er jest, die Quesen des homer und Sophoffes ju fennen. Mit befto mehr Verdruß gahnen wir jest über Florian's Numa Pompilius, das eine elende Mißgeburt gegen jenes Meisterstud ift. : Die unserm Herber und Rant debicirten Bliffe, find von Jung. Kant schenfte mir fein Exemplar, bas Òj ich eben so wenig habe andstehen und lesen Kannen, so sehr ich wich über dieses Geschenk unch gesvent habeit wir:

Alles ift für mich in einem fo bicken : Be bet, bas ich nichts abzusehen im Stenbe?bin. Gott mache mich gu allem fertig und gefaßt --- dus bem cunctator seinen eben Jo: guten Ues bernmpler. Sie : komten nicht: glanden genacht es für ein Druck ift, fo lange in suppenso gu leben, und wie fehr meine ganzen Bakur end Defonomie, (außere und innere), daben leidet. Fiat voluntes tua! Wie schwer ift es umferm Eigenwillen, ben, bochten für den beken gu erfennen! Vis inertige, schreibt min Derber, ift die Samptfraft der Welt; stels leicht bas Symbol gottlicher Rube, von der alle Thatigkeit und Bewegung ber Ratur abhängt. Ich umarme Sie mit dankbarem sollem Bergen.

410. An den Kriegsrath Scheffner. Königsberg den 21ten März 1787.

Heute erhalte ich: die Antwort, daß im Hartwegischen Laden bereits ein gebundenes Exemplar der philosophischen Vorlesungen nebst noch vier roben auf Känser wartet, und eine Parthie hat zurückgeschickt werden müssen, weil der erste: Theil einen guten Abganz gehabt, hamann's Schriften. VII. Ab. 23

wie übrigen: aber: liegen: geblieben. Meinem Geschmack ist es mit: ver Goige eben so gesgangen; aber mit meinem Urtheil will ich bis ram Cube des Gangen wuldhalten.

3: Dein Ihnen gugebochter Besuch am 26ten Bobr, ift ber lehte Bang gewesen. Gin Gowert am linken Sus nothigte mich ben Den. Waper angusprochung von da sinkte ich zu hause : und din wie ganje Zeit über nicht ausgewesen, babe wie Ein Ovelpas bas Bett haten muffen Dein vinziger Freund Erifpus bat mich während meiner gungen-Unpäßlichkeit nicht besticht; bat am Magentrumpf viet ausgehalten und ift mit Arbeiten überhäuft gewesen. Ueber meinen Magen fann ich nicht Kagen; der dieibt noch tumer wacker, und ich habe mehr Urfaiberinen Excep als Defect meines Appetits und außervebentlichen Geschmacks an Gottes Gaben zu besorgen. Dartknoch bat: mir Dafelhühner, und mein franker Freund hennings eine Rehkente geschickt. Hollandische Baringe theile ich mit meinem Argte, Drn. Milg. Des Drn. Jacobi Jungfer Bafe honorirt alle meine Affignationen auf Sanerfrant; und da ich auf meine alten Tage ein Obfinafcher geworden bin, babe ich mich verfahren laffen, ein Sas Reinetten zu kaufen, von denen ich alle Tage eine gute Portion con amore verzeh. re, um de bem Schickfale ihrer verfaulten

Brüder zu entreißen. Ich sebe alfo in einem steten Wechsel von Freud und Leid, von Schwelgeren und Dürftigkeit. Die heraktitischen und demokritischen Augenblicke sind so getheilt, daß mir der Abend so willkommen zum Schlase ist, als der Mittag zum Essen.

Einer meiner jüngsten Freunde, Thomas Wißenmann, ift eines langsamen Todes gesstorben. Ich habe einen einzigen Brief von ihm erhalten, worin er mir schon sein Ende ankündigte. Meine Freude, ihn zu sehen, ist also nicht erfüllt worden. Er hat die letzen Jahre seines siechen Lebens in dem gastfrepen Jause meines Jonathan zu Düsseldorf zugebracht. Sein Bater ist ein rechtschaffener Tuchmacher zu Ludwigsburg, den ich aus einem Briefe au seinen sierbenden Sohn sehr hoch und werth schäsen muß Einige Abhandlungen des Seligen und Freymuthigen siehen in Pfenningers Sammlung, die ich Ihnen meines Wissens längst mitgetheilt habe.

Hrof. Kant hat mir ein angenehmes Geschenk mit seinem Dedications. Exemplar der Blicke in die Geheimnisse der Natur gemacht. Ich bin aber nicht im Stande gewesen, dieses Schangericht zu genießen. Stilling's Romane sind mehr nach meinem Geschmack. Meine jetige Seelenweide besteht in des Andreas mythologia christiana. Von sein

nen 300 Apologen ift kaum ein kleines Drittel übersett. Ich habe mit den ersten den Anfang gemacht, und will meine kleine häusliche Academie anspannen zur Fortsetzung und Pebang.

## Bon Berber.

Weimar ben 28ten April 1787.

Hier ist mein tomus III. Idearum, liebster Haz mann. Ich wünsche Ihnen dazu guten Appetit, und daß er Ihnen nicht harte ober lose Speise dünke. Das letzte ist er mir wenigstens nicht geworden, eher das erste. Bon Iacobi hatte ich lange nichts gehört, dis er sich wieder durch ein Büchelchen meldete. Ich werde ihm nächstens ein ähnliches schieden, dessen Druck verzögert ist; Ihnen gleichfalls lieber Alter, und ich wünsche, daß es Sie zur guten Stunde sinde.

Wenschen Sinne. Die Bluthen der Phantasse fallen mix von Tage zu Tage mehr herunter; das Lob wird mix gleichgültig und sast widrig, weil ich sehe, wie und wem es ertheilt wird, auch daß es mix nichts hilft. Der Tadel wird mix auch ein gewohnter jargon, und ich möchte als ein oft gebranntes Kind bey jedem Busche beynahe die Recension in bessen und dessen Seele absassen. Was ich mix von Jahr zu Jahr mehr wünzsche, ist Rusbarkeit und Wahrheit. Wein Morgen



war unbedachtsam, mein Wittag ist lastvoll; Gott geste be mir einen zwar nicht mußigen aber ruhigen Abenh. Alles ist Titetkeit hienieden, und das Schema dieser Welt vergeht.

Haffe's Wohlseyn und seine Bestrebsamkeit in Ronigsberg freut mich; ich banke für seinen Brief und bitte ihm meine Theilnehmung zu bezeugen. Wenn er sich mit Paradoxieen & Acht nimmt, kann er in Konigsberg ein vergnügtes und nügliches Leben sühren. Es ist schön, in seiner Jugend bereits ein so bezstimmtes Ziel zu haben, nach welchem man strebe. Ich wollt' ich hatt' es auch gehabt; jest ist die Blüthe meiner Zeit vorüber. Leben Sie wohl, bester lieber alter Freund und Landsmann; gehe es Ihnen und Ihrem Hause wohl an Leib und Seele. Verzeihen Sie den armen Brief eines Entkräfteten, der sast nichts mehr zu schreiben weiß; es wird eine bessere Stunde geben. Edothe ist noch in Italien und kreuzt jest Siciliens Kusten umher.

411. In grang Buchole gu Münfter.

Berlin ben zoten Jun. 1787.

Mein auserwählter, mein erwünschter Franz, Den 21ten ging ich von Königsberg ab und bin in einem Juge den 28ten, mit genaner Both, aber glücklich angekommen bep

## 413, An S. & Beidarbt,

Manfter ben igten Jul. 1787.

In den drep Berhältnissen, unter denen ich sonft schrieb, ift das eines liebreichen Wirths hinzugekommen, liebster Reichardt. Es war kein bloßer Schein, sondern baare, That, die mir Ihr Hand zeitlebens unvergestlich gemacht hat. Ich kann an Ihre liebe Fran und die Ihrigen nicht denken ohne Segens = und Friedenswünsche.

. Noch kann ich mich kaum besinnen, wie ich hieher gefommen bin, und unfer lieber Reifesefahrte Raphael erflart meine gegenwartige Entfraftung für eine natürliche Folge der Reife. Gobald ich wieber hergestellt werbe, schreis be ich weitlaufiger. Ich hoffe alles hier gefunden zu haben, was ich gesucht und gewinscht habe; and ein frenes neues herz zum, Gennß der Freude und bes Lebens wird die Ausbente meiner Wallfahrt hier bald. sepn-Alles was mir in Ihrem Sause gefallen hat a finde ich auch hier, nur concentrirter. Den einzige Unterschied liegt in meinem Geschmack, der mehr für das Manchs - als Hoffeben geg stimmt ift. Die Fürstin lebt auf bem gande und wird morgen erwartet. Sie foll ein Gothe bres Geschiechts sepn.

de hier wie ein Aind gepflegt von dem besten Wirthe, der ganzen Albertischen Familie, und unferem würdigen Landsmann Dr. Lindner, der mir die Wohlthat erwiesen, hier auf mich zu warten.

Das ich ans einem annulirten Pachof-Bermalter ein königlicher Pensionar geworden bin, fren von Geschäften und Amtsforgen, daß ich mein Daus versorgt habe burch meinen ebrlichen bill, ber meine und meines Sohnes Stelle darin vertritt, hierin besteht mein gegenwärtiges Gluck, beffen Loos mir lieblich ift, und von dem ich meine Palinge. neste bald erwarte. Ich weiß, akter, lieber tranter herber, daß Sie an meiner Zufrieden. heit Antheil nehmen, und Sie fonnen leicht denken, wie mir ben meiner gegenwärtigen: Frenheit nach bem zwanzigjährigen Frohn- und: Stavendieuste zu Muth ift, und wie mir bie Luft schmedt, die ich jest erft ansange ju schapfen und erft beffer gewohnt werden muß, bevor ich selbige recht genießen fann. Alle. unsere Glückseligkeit besteht doch in nichts als einem Borfcmade einer beffern Belt, und daran muffen wir und hienieden begungen.

Ic aufame, ware ich freylich fcon ba und

9.5.5 0.5.5 vielleicht glücklicher als der Schwärmer an den Ufern Sieiliens. Aber hier fipe ich aker Dedipus mit geschwollenen Küßen, die mit Arduterkissen unwickelt sind, gleich des auferweckten Lazatus Leichnam, werde von einem Seelenhunger und vezanischer Anverdanlichkeit, wie von Schka und Charpbols, auf beiden Seiten angesochen, und lebe wie ein mahres Amphibium auscheinender Sesundheit und wirklicher Arankheit, als ein Phänomen entgegengesehter Läuschung, sich selbst und andern zum Räthsel.

Den britten Theil Ihrer Iveen habe ich nebst den Gesprächen über Gott noch in den letten Augenblicken meines Auszuges aus Preusten dungenblicken meines Auszuges aus Preusten ber der Iveen selbst abholen zu können, wozu ich Ihnen als zur Arone des ganzen Wertes Aräste und Rube wünsche. Die und Jacobi than dem Spinoza zu viel Ehre; ich bin das ber mit keinem von beiden recht zusrieden, aber darin mit Ihnen ganz einig, das aussphilosophische Misperkändnis auf Wortstreit hinanslauft. Als ein Aranter kann ich aber meinem Urtheile nicht tranen, auch nicht weisnem Geschmack.

Ich freue mich in Pempelfort auf ein schönes Gericht, Reid's Essays, die bort für mich bereit liegen. Dier habe ich die Pariser



Ausgabe des Metastasso gefunden, und lese mit auserordentlichem Vergnügen im zwölften Bande einen Auszug aus des Aristoteles Poetif, von dem ich mich wundere, daß noch keine Uebersesung befannt geworden.

Unfer guter Landsmann hier genießt eines außerordentlichen häuslichen Slücks, an demich meine herzliche Frende habe. Seine würdige Schwiegermutter ist auch hier, und eine sehr heitere, gutmuthige Frau. Ich habe hier des sel. Alberti Schriften kennen gekernt, und der Seist sowohl als der Segen des Vaters scheint auf allen Kindern zu ruben.

Ungeachtet ber järtlichsten Freundschaft und Psiege habe ich hier keine Ruhe, und wünsche nur das Ziel meiner Wallsahrt zu erreichen. Von einem solchen Heimweh nach Weisbergen werde ich gedrückt und gezogen. Morgen seiter ich meinen Wanderstab, wills Gott, weiter. Ich umarme Sie, siehster Gevatter, Landsmann und Freund. Gott gebe daß wir uns gesund einander sehen. Nahe find wir uns schan genug, aber demohngeachtet ist ein me Scheidewand, die ich zu wenig Kraft has be aus dem Wege zu räumen.

## 413. In 3. Fr Reicharbt.

Munfter ben igten Jul. 1787.

In den drep Berhaltniffen, unter benen ich sonft schrieb, ift das eines liebreichen Wirths hinzugefommen, liebster Reidardt. Es war fein bloßer Schein, soubern baare, That, die mir Ihr Daus zeitsebens unvergeslich gemacht bat. Ich fann an Ihre liebe Fran und bie Ihrigen nicht benten ohne Se-

gens = und Friedensmuniche.

Roch fann ich mich kaum besinnen, wie ich hieher gefommen bin, und unfer lieber Reifesefährte Raphael erflart meine gegenwärtige Entfraftung für eine natürliche Folge der Reis fe. Sobald ich wieder hergestellt werde, schreis be ich weitläufiger. Ich hoffe alles hier gefunden gu haben, mas ich gesucht und gewünfct habe; und ein frepes neues Derz zum, Gennf der Freude und. des Lebens wird die: Augbeute meiner Wallfahrt hier hald sepn-Apes was mir in Ihrem Paufe gefallen hat. finde ich auch bier, nur .concentrirter. Der einzige Unterschied liegt in meinem Geschmack, der mehr für das Monchs - als Soffeben gestimmt ift. Die Fürstin lebt auf bem Lambe und wird morgen erwartet. Sie foll ein Gothe bres Geschlechts sepn.

Run, mein liebster henzensfreund, die; Post will abgeben, und mehr bin ich nicht im Stande zu schreiben. Ich umarme Siemit dem dankbarsten Herzen.

414. An grang Buchoit gu Dunfter.

Pempelfort ben 14ten Aug. 1787.

Mein erwünscher, mein auserwählter Franz, Worgestern hielten wir zu Mühlheim einen vergnügten Mittag und kamen unter anhaltendem Regen, der mich an das Evangelium Dom X. p. Tr. erinnerte, um 5 Uhr erwünscht hier an, wo alles zu unserer Ruhe und Psiege zubereitet war.

Jum Willsomm meiner Muße habe ich bier bes sel. Haller Tagebuch seiner Beobachtungen über Schriftsteller und sich selbst gesunden, von hinten das Buch angefangen und
mich an den "Fragmenten retigiöser Empfindungen" nicht satt lesen können. Ihnen und
der Fürstin wünschte ich auch diese Lecture.
Gestern erhielt unser Jonathan die letten ramise au Roi de Prusse par Mirabeau, die.
uns allen anßerordentlich Gemüge gethan hat.
No pas trop gouverner. Der Salomon du
Nord ist treffend und Joseph scharf beurtheist.

Vater und Sohn wohnen in einer Stube neben J. J. und ich wunsches die Einrichtung

vieses schonen Sommersises zum Wuster Ihrer künstigen Wohnung, an die ich im Seiste denke. Aus der kleinen Colonie der größern Bibliothek merke ich eine strenge Ordnung, die uns beiden, mein erwünschter Franz, nicht gegeben ist, und Laute Lene, wie Claudiussse nennt, scheint diesen Seist in der ganzen Haushaltung eingeführt zu haben. Kein Wunder, daß Jonathan diese Schwester sein Alter Ego nennt.

Erfreuen sie mich bald mit guten Rachrichten, besonders in Beziehung Mariannens für unsern Arzt, der mir bald entbehrlich werden wird.

## 415. In 3. g. Reicarbt.

Pempelfort, ben 16ten Mug. 1787.

Den zweiten b. M. erfreute mich und beschämte mich zum Sheil Ihr zärtlicher Brief vom 27ten v. M. herzlich geliebtester Sevatster, Landsmann und Freund. Seit Dom. X. din ich hier, ohne dem Zweck meiner Reise und den Bedürfnissen meiner Sesundheit näher zu sent. Den 23ten v. M. überraschte mich Ionathan Jacobi, branchte in Münster den Phyrmonter und reiste den 4ten d. M. wieder ab. Da wurde die Abrede genommen zu einer Brunnen. Eur in Pempelfort. Ich bin

während meines Anfenthalts in Münfter kaum ein paar Tage im Stande gewesen auszugeben, Meine Unpaglichfeit und meines Wirths seine war also bas einzige Thema, wovon ich hatte schreiben konnen. Auf die lettere hatte ich vorzüglich ben der Gesellschaft meines medicis nischen Raphaels Ruckficht genommen. Der Unblick meines B. ift Beweis genug bes feinften Rervenspftems, daß ich feinen nabern Schluffel nothig hatte, um meine Rengierde zu befriedigen. Mit unfern fleinen Vertraus lichkeiten fann niemanden gedient fepn. Die Absicht und die Art meiner Reise qualificirt fich zu keinen Beschreibungen. Vestigia me terrent. Pempelfort kennen Sie so gut als id, und daß wir uns, liebster Reichardt, Ihrer oft und freundschaftlich erinnern, versteht sich wohl von seibst. Auf dem ersten preuskiden Dorfe im Westphalischen tam uns Die mitgegebene Reifefost febr ju Statten, und felbst in Munster habe, ich mich mehr als eine mal an dem übrig gebliebenen Gries der gaft, frepen Vorsorge und Bartlichkeit erquickt, und an die Chre, die Frende und die Fulle Ihres Sauses, den barin herrschenden Geift der Einheit und Ordnung zurückgedacht, den Gott erhalten und segnen wolle, reichlich und täglich! Ich reise wie ein Kranker, der sich um nichts bekummern fann, ber fich und fei-

- Signature of the state of the

ne Freunde, die er heimsucht, bedauert. Wie sollte es mir einsaken, ein Lobredner oder Kunstrichter meiner wohlthätigen Freunde zu senn, auf deren Misseiden und Rachsicht ich allein Anspruch machen muß?

Grang Bucholg, Erbherr von Welbergen, Ik der einzige Titel, den mein Munfterischer Freund bat. Ungeachtet feiner hppochondrifcen Diat, mit der er fich vor den Wirkungen ber Luft in Acht nehmen muß, ift er ein paar mal in einer offenen Rutiche mir gu Gefallen ausgefahren, und wird, wie ich hoffe, fic dieses selbst aufgelegten Joches allmählich entaußern tonnen. Der Umgang in feinem Haufe ift febr eingeschränkt, desto angenehmer aber meinem Geschmad Einer meiner angenehmften und merkwurdigsten Tage die ich in Munfter erlebt, mar der erfte Befach im Saufe ber Kurftin Galligin. Eines Demfferbuis Diotima ift eine so einzige Erscheinung in ihrer Art, daß ich armer Invalide eben fo viel Zeit nothig haben werbe, ben Schas ihres Geistes und Bergens, als ihrer in allen Sprachen, Wiffenschaften und Runften reichen und prachtigen Sammlung gu überseben. alte Verifles von Fürstenberg und mein junger Alcibiades B. find ihre vertrautesten Freunde. Sie können also leicht denken, daß des lesteren Saus eine bobe Sonle für mich gewesana in corpore sano nothig ist zum Genus ana in corpore sano nothig ist zum Genus alles Guten, womit ich in Münster und hier umgeben bin, noch immer leider wie ein Tansalns! Haben Sie also Gebuld mit mir und lassen Sie mir Zeit zu meiner Erholung und Wiederherstellung. Ich umarme Sie und sämmtliche Genosen Ihres mir unverzeslichen Hausel und Bussel.

416. Un S. M. Courtan, geb. Touffaint, nach Konigsberg.

Pempelfort ben 19ten Aug. 1787. am Zöllner Sonntage.

Der 9te war der merkwürdigke Tag, ben ich in Münster zugebracht. Hemkerhuis Diotime überhob mich der Reise nach ihrer Sauerhütte zu Angelmödde, speiste den und und fährte uns in ihr schön angelegtes Hotel und den dazu gehörigen Garten, der mir eben so gesiel, als mich die Bibliothef in Erstauben und Entzücken versehte. Wie sehr würden den Sie, liebste Franzdin und Gevatterin, den diese einzigen Fran ihres Geschiechts eingenommen senn, die an Leiden siech ist!

Den 11ten fuhren wir mit Extrapost nach Pempelfort ab, und kamen am 12ten gegen

Abend, erwänscht au. Die zärtliche: Gorgfalt meines Jonathans und feiner ihm abulichen Sommetern Delene und Lotte idertriffe alles. Die erfte ift: fein ander 3ch, Me neunt, und die Seele seiner bortrefflichen Haushaltung. Ich:sin von allem übertäube, and, wie man bey wins fagt, verblüfft. Wie meinen Füßen geht es jest ziemtich, aber Ropf und Magen bleiben: noch zwiich. Die Eingeweibe scheinen allen Ton verloren zu has Hofrath Abel, ber Hausargt, und mein freundschaftlicher Reisegefährte haben beute gemeinschaftlich beschloffen, daß ich morgen ben Pormonter Brunnen anfangen foll. Oft finkt mir alle hoffnung, Preußen wieder zu seben-Meinem Sohne geht es Gott Lob besto besfer; er perliert auch die Absicht feiner Reise nicht, bat Gelegenheit genug, zu feben, zu haren und zu lernen, auch das Glück, geliebe an werden. Der befte Erfas, ben fich ein abnehmenber Bater munichen fann, die Seinigen zunehmen, und wachsen zu sehen-

Mein Jonathan Jacobi hat mir vorgestern ausdrücklich ausgetragen, auch in seinem Ramen einen herzlichen Gruß benzulegen. Wie wohl würde es Ihnen thun, den kleinen Kreis meiner neuen Welt zusammen, zu seben! Was für ein Ausburd von menschliden herzen, in deren Mittelpunct ich lebe,

ge-

gekebt habe, und Hoffnung behalte, vetjüngt noch länger zu leben, — besser im Geist, als nach Fleisch und Blut, das ohne ein kleikes Kreuz bas übermuthig wurde. —

417. In Lisette Reinette Samann.

De minglif put ben 27ten Aug. 1787.

Meine herzensliebe Tochter. Dein Brief vom '25ten Jun. hat ven ganzen Tag vor mir gelegen, und nun behm Lichte din ich erst im Stande darauf zu antworten. Ich erhielt ihn auch spät Abends ben meiner Ankunft in Münsster Den Ibten Jul. Seit dem 12ten d. M. bin ich hier, und seit dem 21ken, da ich den Pyrmonter Brunnen zu trinken angefangen, habe ich einige Hoffnung mich zu erhvien.

Diefen Augenblick kommt Rachricht aus Münster an, daß Marianne am Bartholomaus-Tage glücklich von einer Tochter entbunden worden, die den Tag darauf den Ramen Maria Johanna Gertrud erhalten. Gott sen gelobt und erhalte Ettern und Kind! Mit diefer Freude meines Seburtstages gehe ich zum Abendbrode, zu dem ich Lust bekomme, woran es mir vor einer Viertelstunde gänzlich zu sehlen schien. Kommen mir eben die beiden Schwestern meines Jonathans entgegen mit einem schnen Schlaspelze zum Angebinde Hamann's Schriften VII. Th.

M

iki

I,

meines Seburtstages. Die Misste beist Tante Lotte und hat alles Sanfte ihres Bruders; die jüngere, Delene, bestel desselben Feuer und ist die Seele seiner Danisheltung

Am oten Jul. fruhe reiste ich von Berlin ab, weil ich mich nach Rube zu einer orbent. lichen Eur sehnte und nicht fänger zu halten war. Den 8ten hielten wir Rafttag in Magdeburg, wo ich den Versuch machte andzugeben; brachte ben gangen Tag vergnügt ben meinem alten Freunde Philippi zu Bufe murben ichlimmer, und ich fam mit genauer Roth bis Bielfeld. Dier mußte ich etliche Tage thoils im Bette, theils in der Stube zubringen. Am 15ten kam Antwort von unserm Wohlthater, dem ich meine Unfunft gemeldet hatte. Um ioten reisten wir endlich von Bielfeld ab, und famen des Abends in Münster an, wo uns Marianne an der Pausthure-entgegen fam und zu ihrem lieben Franz führte. Den Tag barauf fieng sogleich meine Eur an, und seitdem habe ich mich immer gequalt. Den ten b. M. versuchte ich jum erstenmale in Münster auszugehen. Den Taten kamen wir hier an, und feit dem alten trinfe ich ben Pprmonter. Mein rechter Sus ift völlig hergestellt; die Geschwulft am linken gber will nicht aufhören.

-ben goten.

Dente haben wir einmal wieder Gonnenschein gehabt. Der Gebrauch bes Pprmonters verträgt fich nicht mit bem Schreiben, faum mie Lefen. Buder und Briefe liegen um mich herum, und ich habe so viel für meine gie Kernheit und Rengierde, daß ich weber Ans

\* ,

fang noch Ende zu finden weiß.

Pempelfort ist ein furfürstliches Jagdschloß, das der schönen Stadt Duffeldorf noch naber liegt, als uns die Duben. Das meiste sind Garten. Der alte Jacobi befist hier einen gro-Ben Garten nebft einem Gemachehause und eimer Start . Fabrif. Reben seinem Daufe und Garren liegt unseres Jonathans Aupfigarten und schangenen greine Rebeugebaude, we unser Doctor residirt. Wie beibe sind neben seinen Zimmern. Der Garten besteht ans vier Partigen, einem großen grunen Plate der mit lauter Orange- und Morthenbaumen besett ift; darauf kommt ein Salan von Ule men inhierauf, ein schones Bosket voll exotischer Gemächte, worin, einzegroßer Teich, wo der Geh. Rath alle Mittage die Korpfen selbst fätters, so wie seine schönen Lauben. Rach Deut Teiche kommt ein Bach, und binter, bems Selben, moch eine Anbobe, woller Blumenstöcke grember, seltener Baume und Gestranche. Bur Seite steht das Gemachsbans, wo der

١

Särener wohnt. Hier ift ein bunkler Schat. tenriß meines Elyfiums, wo ich lebe und die Ernenerung meines Lebens hoffe.

Wenn Du bedenfft, hetzendliebe Cochter, wie lange und in welchem Jode ich gelebt -- Die plobifice Beranderung und llebertreis bung meiner geschwächten Rtafte jur Reise to fannft Du leicht erachten, daß ich wenig. Rens im Winter nicht an die Ruckreife benten fann; und meine angefangene Eur gang. Ito bieber gerfibren murbe. Bu meiner funf. tigen benomifden Einteltung muß ich auch Unffalt machen, wenigstens von weitem, und ben Gang ber Worfehung aber mein funftiges reitliches Schickfal naher führ Entwicklung abwarten mit gefun ber und reifet Heberlegung. Ales was Du mit ben Meinigen thun fannft, ift ju beteni und unferem Bater im Plinimel alles anheimzistellen. Er wirds wohl machen, und hat es bisher mit ber That bewiesen, daß er die Stinigen weber verläßt noch verfäumt, fonbern allem menfebiliben Dicten illio Erachten an Mitteln und Wegen unendlich überlegen ift. Wie und wohin sel Bige abziefen, bavon weiß ich selbst nichts, will es auch nicht wissen." Die Zett wird es und lehren und offenbaren, was sein Wiese und unser Beftes iff.

andrie word manifer in st. dan gifen.

Deute habe ich wieder einen schimmen Tag gehabt. Dein Bender wird Die mehr Machricht ertheilen. Erfreue mich bald wieder mid einem Briefe. Uebe Dich, herzensteliebe Tochter, einfältig, kindlich und herzlich zu scheiben an Deinen alten Vater, niche misse, und kunstlich, Suche mit aller Treue die noch übrige Zeit ben unserer Wolthäterin wehrwenden, und brauche den Schap zum Tenstern, damit ich desso mehr Urfache has be, Sott zu danken und mich eurer zu freuen ben meiner Heimfunft.

4x8, : An Franz Buchold zu Münster.

Pempelfort ben 28ten Aug. 1787.

Mein auserwählter und erwünschter Franze Heil und Frende Ihnen und Mariannen zu Ihrer kleinen lieben Gertrudis, die Gott ers halten und segnen wolle mit reichen Wohlthaten des Lebens in Zeit und Ewigkeit! Bon meines Freundes Raphael guten Gesinnungen, Ihnen erkenntlich und nühlich zu sepu, werde ich täglich mehr überzeugt; er wird als les eingehen, was in seinem Vermögen ist.

Gleich nach Empfang der guten Nachricht wurde ich von den beiden Tanten hier mit

34 Reihen ich vie Längs und Adin die Breitez-Unser nächster Rachbar ist der alce 72jahrige Vater, der epileptischen Bufallen ausgefest ift and enter in Begletting eines Dalers frigieren gefeit. Sein under unfer Garten if durch ben Bach geschieben, die Duffet, som welcher bie Ichone Godt ihren Ramen back 39ve"Lage ift ungemein angerebim and jeden ver Thore Surveine Allee. Usbendand ift vie gange Gegend reifenb; Die meine beiben Reifen gefährten beffeit tennen als: Rien : Die Liebe und Ehre, so Dein uiter, Frank Ber Bater in Diefem gangen Daufe hier genießo som Größten bis jum Rleinsten, ift unben fareiblich, und ich sabe Arbeit nothig gehabt, fe ju erbulden und mit ju erflaren. Mits was mir nur an den Augent anzuseben iff, dafür wird gesorgt mit eben fo viel Gestmad als Gutmuthigfeit. ' 36 bin des Schreibens mude und mein Ropf will damit nicht fort. Fürchte Gott, lied bes Rind, und vergiß Deine Eitern und Ge-Abwister nicht, wie ich ench alle in meinem Sinn und Herzen trage. Lieb nicht aus Bore wie sondern maßig, und frage ben gutets Hill, che Du ein Buch nimmer, um Rath, oder den Professor Rraus In bem besteu Garten gieben est Beffeln an benen man fich

beibrennen fann. Gewöhne dich lieber, gute

Elysium — Pempelfort den Iten Sept, 1787.

Unfer Geburts: Monat, herzlich geliebter Der Gevatter, gandsmann und Freund, ift alucklich überkebt, wur wir find um ein Jahr. reifer geworben. Seit einigen Jahren muß Isten mein matter, ftumpfer Briefwechsel eine treuer Spiegel meiner traurigen Lage gewesen: fenn. Wie ich ben arten Jun. abreiste, bache te jebermann, baf ich unterwegs liegen bleiben wurde. Ich überwand alle Bedenflichkeiten und erreichte ben 28ten unseres Rapellmeis feets Haus, wo ich die treueste Pflege und liebreichste Gorgfalt genoß. Sie kennen ben Enthifiasmus unferes patriotischen Freundes, ber ane meine Geschäfte übernahm, und glud. lich zur Stande brachte, ohne daß ich nothig hatte mich vom Flecke zu ruhren. Den bten Inter reisten wir über Magdeburg ab und fas men Den ichten nach Munster, glücklich und zuffleden, bis auf mem Uebel, das ich mitgebracht hatte und das durch die Reise arger geworden war. Den 23ten überraschte uns schon Jonathan Jacobi und brauchte den Pytmonter bis zum 4ten August und machte mir auch Lust, ihn in seinem Elysio zu trinken. Die bevorfebende Enthindung Mariannens und die Vortheile der kandluft bewogen uns, den 11ten

einem Angebinde zu meinem 5sten Jahr abertaste, bas mie beste rührender war, weil ich mir denselben Motgen einen Schlaf vell in petto gewünscht hatte und wenig Bahtscheinlichkeit vor mir sah in diesen Gesenden zu einer solchen Bequemlichkeit. Alle Wührsche, alle Begierden meines Perzeus und meiner Sette sind und werden täglich erfülle. Trop dieser lebendigen Erkenkniß, kann ich das Schema eines traurigen Ritters und die änsere Gestalt besselben nicht abwerfen und mich selbst ans einem kriechenden in ein siegendes Insect verwanden.

Gestern ist hier ein Eloge du Roi de Prusse par l'Auteur de l'Essai général de Tactique angekommen, das eben nicht sonberlich unsere Rengierde befriedigt hat. Ein Oberst Guibert, von dem ich mehr zu hören hosse, um sein Schriftsteller, Talent näher beurtheilen zu können, das sich aus dieser Lobrede wicht übersehen säst.

Wehr zu schreiben erlaubt mir ber Pprimonter nicht. Sott erhöre unser gemeinschaftsliches Gebet für Elsern und Tochter die ich aufs herzlichste im Geift und Sinn grüße.

Spring war.

The country of the comment of the control of the co

Elystum — Pempelfort den Iten Sept, 1787.

Unser Geburts: Monat, herzlich geliebter Der Gevatter, gandemann und Freund, ift glucklich übertebt, wur wir find um ein Jabe. reifer geworden. Geit einigen Jahren muß ABuen mein matter, ftumpfer Briefwechsel ein treuer Spiegel meiner tranrigen Lage gewesen: fenn. Wie ich den arten Jun. abreiste, dache te jedermann, baf ich unterwegs liegen bleis ben wurde. Ich überwand alle Bedenflichkeiten und erreichte den 28ten unseres Kapellmeis fters Haus, wo ich die treueste Pflege und liebreichste Gorgfalt genoß. Sie kennen ben Enchustasmus unferes patriotischen Freundes, ber alle meine Geschäfte übernahm, und glud. lich fur Stande brachte, ohne daß ich nothig hace mich vom Flecke zu rühren. Den oten Must reisten wir über Magdeburg ab und fas men Den ichten nach Munfter, glucklich und zufeleben, bis auf mem Uebel, das ich mitgebracht hatte und das burch die Reife arger ge" worten war. Den 23ten überraschte uns schon Jonathan Jacobi und brauchte den Apemonter bis zum 4ten August und machte mir auch Luft, ibn in seinem Elysto zu trinken. Die bevorstehende Enthindung Mariannens und die Vortheile der kandluft bewogen uns, den ilten

men Merkache und: bennghe Abschen für feine Starke, in, Theorien) and Demonstationen, be-Kammen. Machen Bie fich auf wiederholse Infinectionen gefaßt. Efie fennen den Mann pup sein fartes Wertrapen, auf sein Rado. tage sund es wird Ihnen nicht schwer werbent diese, aller möglichen Eondescendenz Ihr Gewiss fen unbeflectt zu erhalten. ..... 36 habe, einen hunger ju; arbeiten, den ich nicht länger, unterbrücken-fann.;, Modungs Kortsehungen und Ergänzungen jum Jöcher liegen auf meinem Bette und ich: mochte: gern wis den ididen Quartanten: vode: heute fertig werden. Brugkeri, hist. phil. und Leibnitii Appenso, don .. dur sigt niffen einmorgag merben, obne die Doos min, gent, die ich bier und in Diffeldorf : finden merde. Den Eremite peregrinens mochte gern ein Zeichen feb nes Dasenns von sich geben, wenn es seine Prafte und Merzte: erlauben. Ich erwarte zuporperk bon Thues veniem coppiquandi, nicht mehn in der Wifte, C sondem in Elysio. Deinen Gluckwansch an. Franz im seinem Muth, Ausnahmen zu versuchen, die ihm besser thun werden anals die ewigen Regeln Jehermann sagt mie end peinlichen Gefte. viel: Gutes von meiner zunehmenden Aielinde heiti Ich besinge mich ben meinem vonschis gestigt Steine Uliver dem Assessand and Living

. . c. 1400. Un Cifette: Bridette: Gumannt ...

Ethstum — Pempelfort ben 15ten Sept. 1787.

e: 34 fange bem zweiten Brief: an Did ann Bobe, Reinstte Lisette: um Deine. Erwartung auf: eine Autwort Deined verften cous ersebens Paute vor acht Sagen thoten: wir eine Luftreie fe: nach idem indichtaffe Benrade: Bep junferen Zurücktunst: fanden wir iden: junge Ehepagu aus Aachens Acu:: áltegen Goby, meines Jonas than, der seine Confine, von Chermont, unlångst geheirathet: Peute wunde hier die edbe Fürstin: ermartet; und es waren ihr schope Pakpferde entgegengeschickt; aber ein Unfall von ihrem Sufemeh bat unfere Erwartung getanfcht. Mitzmeiner Befferung geht jes alle mablich. Den Aprimonter werde ich fo lauge branchen muffen, als die Witterung erlaubt. Die dazu gehörige Bewegung ift mir febr befcmerlich, weil mir Sigen, Lesen und Schrei-

Ich habe unkern Garten benm Brunnen ausgemessen. Er beträgt über 300 Schritts in die Längt, und gegen 200 in die Breite, Bwen schöne Myrthenbäume siehem in vollen Blüthe jest am Eingange und neben ihnen wer blühende Granathänme. Die Orangerie ist außerordentlich mit Früchten gesegnet. Der darauf solgende Sallon aus lauter Ulmen, das



14 Rethen in die Längs und id in die Breite., Unter nächster Rachbar ist der ales 72jährige Vater, der epileptischen Zufällen ausgefest ist und nim in Beglokung eines Hülers frazieren gehrt: Sonn und unfer Garten ist durch den Bach geschieden, die Düssel, von welcher die schöne Soadt ihrem Ramen hat. Ihre Lagu ist ungemein angenschm und sebes ver Thote hat eine Alter. Undenhampt ist die gesthrten besser keinen als kon

Die Liebe und Ehre, so Dein alter, kranker Bater in diesem ganzen Hause hier genießt vom Stößten bis zum Aleinsten, ist unbefchreiblich, und ich habe Arbeit nöthig gehabt, seigt erdulden und mir zu erklären.

wes was mir nur an den Augen-anzusehen
ist, dafür wird gesorgt mit eben so viel Se-

stymad als Gutmuthigkeit-

Ropf will damit nicht fort. Fürchte Gott, lies bes Rind, und vergiß Deine Eltern und Gesteller nicht, wie ich ench alle in meinem Sinn und Herzen trage. Lies nicht aus Borswiß sondern mäßig, und frage den guten Dill, ehe Du ein Buch nimusst, um Rath, voer den Professor Kraus. In dem besten Garten giebenes Wesseln au denen man sich beibrennen kann. Gewöhne dich lieber, guti

Backer oft zuillesen, aus ihn vas keldige Beild schen, aufgas weiten, suie Stellen auszuhlehm undem Deit weiteligene Mundart zu übersetzen

421. In C. I. Kraus had Konigsberg. Pempelfort ben 23ten Sept. 1787.

Hedenswürdiger als außerordentlichen Menfcha Ich wurder aber burch foine hypochondrische Diat, durch die Arantheit feiner Marianne und meine eigene beuuruhigt, daß ich weniger Genuß gehabt, als in biefem Elpfinm, mo eine Ueberstimmung und Ordnung herrscht; die micht schotter noch vollkommener gebacht werben fann. Mein Fris Jonathan hat zwei Daibschwestern, davon die jungste, Selene; Die Seele seiner Daushaltung ift, die atteffes Lorte, bes noch lebenden Baters, unferes machfien Machbars, Wirthschaft führt. Zwen Bebiente, ein Ruticher, ein Gartner, ein Eleiner Bursch von Copisten, eine frangosische Rammerjungfer, ein Stubenmadchen und eine Rodin; lauter ausgelernte, gesittete, jugeftutte Leute, die alles mit lachendem Muthe, im Singen und ohne Zwang ihre Arbeit thun-Bie fehr munschte ich oft meinen lieben Erifpum zum Zeugen und Theilnehmer meims

١

**MAR** 

Min

14 Reisen in die Kings und id in Die Breiste, Unier nächler Rachbar ift der glee 72jährige Vater, der epileptischen Infällen ausgeseschieren gehre Sein und unter Garten ift durch den Bach geschieben, die Duffel, von welcher die schone Seadt ihren Ramen bat. Ihre Lage ift ungemein angewöhme und jedest Ver Thore hattliebe. Under ihren Ramen bat. Inder Segend reifend; die meine beiden Reise gestähren bestehr in die Gange Gegend reifend; die meine beiden Reise gestähren bester keinen als kön:

Die Liebe und Ehre, so Dein alter, krauser Vater in diesem ganzen Sause hier genießt som Stößten dis zum Aleinsten, ist under schreiblich, und ich habe Urbeit nöthig gehabt, sie zu erdulden und mir zu- extlären. Wies was mir nur an den Augen anzusehen ist, dafür wird gesorgt mit eben so viel Gestwaat als Gutmuthigkeit.

Ropf will damit nicht fort. Fürchte Gott, lies bes Rind, und vergiß Deine Eltern und Seskowister nicht, wie ich ench alle in meinem Sinn und Herzen trage. Lies nicht ans Borswist sondern mäßig, und frage den guten Dill, ehe Du ein Buch ninumst, um Rath, vder den Professer Kraus. In dem besten Garten giebt es Ressell an denen man sich veibrennen kann. Gewöhne dich lieber, sute

Bactie oft zuisestwische des bas keldige Belle Ment and, Deine eigenen Gebanten aufma Rigen, gute: Stellen auszuntehan undem Dets me leigene Mundatt zu überseben :: 2 2,2012! . .... 42.45500

\$ 1 Mg \$151"

! **3** 

7

11

421. In C. 3. Rraus had Ronigeberg. Pempelfort ben 23ten Sept. 1787.

Bedenswürdiger als außerotdentlichen Menfcha Ich wurder aber burch feine hypochondrische Diat, durch die Krankheit feiner Marianne und meine eigene beuuruhigt, daß ich weniger Gemuß gehabt, als in diefem Elysium, wo eine Ueberstimmung und Ordnung herrscht; bie micht fcbier noch vollfommener gebacht werben kann. Mein Frit Jonathan hat zweig Daibschwestern, davon die jungfie, Selene; die Seele seiner Saushaltung ift, die atteffes Lotte, bes noch lebenben Baters, unferes machten Machbars, Wirthschaft führt. Zwen Bebiente, ein Rutider, ein Gartner, ein kleiner Bursch bon Copisten, eine französische Rammerjungfer, ein Stubenmadchen und eine Rocin; lauter ausgelernte, gesittete, jugeftutte Leute, die alles mit lachendem Muthe, im Singen und ohne Zwang ihre Arbeit Chun-Bie fehr munschte ich oft meinen lieben Erifpum zum Zeugen und Theilnehmer meines Miste, und wie aft sutfahrt; mir ber Benf.

Im Dang nobis doso otisifecit! Ich lebe in
eine wahren Geenweit, und Sie kinnen sich
leicht denken Geenweit, und Sie kinnen sich
geworden, meinen funf Sinnen zu trauen.
Die Fürstin if ein wahres Wunder ihres Geschlechts; der alte Perifles ihr Schatten, und
Sie können sich leicht von einer Frau einen
Gegriff machen; die Annansgesest sede Woche
zwein Weirfe von ihrem Gokrates in Paag ben
kommt und eben so genan antworter.

Wir haben: webekthich sechs Geriebee, sind aber von eins die zwen Uhr mehrentheils fertig; habe nicht nochigs den balben Nachmietag und Abend mit Gollogwis familiaribus und judiein: transcendentalibus zu verberben. Wie können Sie im alles Wolt dem felix thalami das Fasten empfehlen? Netn, lieder Erispe, bleiben Sie mir mit Ihrer hypo- und metakritischen Didt und: Punger, Eure vom Leibe. Wer hier schmeckt, wird dort zu sehen bekome wen, wie freundlich der Herr des Westalls ist.

422. An G. G. Lindner.

Pempelfort ben 16ten Det. 1787.

Witter lieber guter Landsmann und Freund, Vorgestern um Mitternacht fam Distime an-Gestern frühe habe ich meine Quarantaine ge-

Roloffen. Retto 40 Eage ben Durntonfer 'ges dranten. Damit die Zahl ver Flafchen ber Sage: theer gleich fen, bin ich noch Willens zwen ben gutem Better allmäblich auszuleen ren. : Rad gefdtoffener Ene ethieft ich einen Brief von meiner Comer, die fich Ihnen be-Kense empfiehten und iber Worfebung bankt, wie ihr alter Bater, bas Gott Gie, als ieis nen Raphael, zujeinem Beifegefahrten und Erbetter meiner Geftutbheis ausgerufiet und verlieben batti Gie bat mir eine unaussprechliche Preude gemacht witt der Erjählung 'eines Bei suides, veit mein altester Jugendfreund, Chris Abob Bereit, inte gegeben; in ber Abfice, mit-feines Samilie in foliter Rutfche nach Berlin mitzunehmen. Da er mich nach 30 Nabren nicht zu feben befanmen, fo hat et Ad wenigstens on meiner Boffeeitst und ihrer Magenfeite fatt gefeben.

Seffern Abend ift der Ex-Minister Periodes anch angekommen. Es werden Ankalten Inr Jagd gemacht, und ich liege noch im Bett, und inust mit allem Decord die Studerhöten. Auch 1995.

bei hiten. Auch 1995.

pen des Afchaffenburger Chivons und seiner Hoffitung 1986 Senssung unserer lieben Müschenburger Schivons und seiner Kanne. In Genesalung unserer lieben Müschenburger Schivens ich wie beiden Stüdenber Seiten Stüdenber Stüden Stüdenber Stüden

men Berbacks und beputhe Abschin für feine Starfe in Theorien und Demonstationen bekammen. Machen Bie fich auf wiederholse Juftractionen gefaßt. Sie fennen den Menne und sein farfes Wertrauen, auf sein Rabotage wund es mird Ihmensticht febwer werbent. ben- glier möglichen Condescendenz Ihr Gewife fen unbeflectt merhalten. ..... 3d babe, einen Sunger zu; arbeiten, den ich nicht länger: unterbrücken-fann.; Abeinngs Kortseungen und Ergänzungen zum Jöcher liegen auf meinem Bette und ich: möchte gern wie beni dicken Quartanten und: heute fertig werbest. Brugkeri hist. phil. und Leibnitii Opp. jompia inhsten, hier auch noch genuse merben, plus die Doos min, gent, die ich hier und in Diffeldorf : finden werde. Der; Eremich peregrinens möchte gern ein Zeichen seh nes Dafenns von fich geben, wenn es feine Prifte-und Merzie erlauben. Ich erwarte zuporderst von Ihnen veniem coppiquandi, nicht mehn in der Bille, fondem in Elysio. Deinen Glückwunsch an. Franz in seinem Muth, Ausnahmen zu versuchen, die iben bester thus werden and die ewigen Regeln und veinlichen Gefte. Jedermaun fast viel: Gutes von meiner spunchwenden Bespudheits Ich basinge wich, ben meinem pomisk Apple Lecte austwellen und nacht wifere

was für neue Erscheinungen! was für Ibeate der Menschheit. wie angenehm wird es
einmal senn, davon zu reden und sich desten
zu erinnern, und wie viel wird es kosten, sich
wieder zu entwöhnen, woran man sich gefund und groß gesogen hat!

Der alte Perikles macht sich um Reiten und Fechten sehr verdient durch die Reigung zu diesen Exibesübungen, die hier auf einen gant neuen, wissenschaftlichen und wathemasischen Suß getrieben werden. Der Fechtmeisen Wignel ist ein täglicher Gesellschafter der Füssel, die mit Freuden auch meinem Sohrer diesen Vortheil wird angedeihen lassen.

And die Schwarmer oder Theobald von dem berüchtigten Jung, das mir viel Genksge gethan, besonders der erste Theil. In Pempelsort war das erste Buch des Haller Necenstwen, besonders theologischer Bücher, and denen ich anch meine Freude gehabt, und bes sonders war mir sein Tagebuch merkwürdig. Und dem Journal der Frau von La Nochehabe ich zwei Bücher kennen lernen, Etudes du la nature von einem der nächsten und würdigken: Freunde des J. J. Rousseau, und die Lettres Helviennes, die ich Ihnen gerner wänsichte. Jonathan hatte die ersteren selbst,

werden, als es Ihnen war, da Sie mich in Riga himter der russischen Ricche besuchten. Tuch hier ift's himter der Riche, und mein Haus liegt wie eine KlosterEinobe, wo wir uns auch wie zwen Klosterbrüder nach
kiner langen Pilgerschaft wiederschen werden. Herzlich
wird es mich freuen, Sie wieder zu sehen; vielleicht
schwecke auch ich einen Tropsen Jugend wieder.

## 423. In 3. Fr. Reicharbt.

Dunfter ben 8ten Rov. 1787.

Bergfich gefiebtester Gevatter, Landmann und Freund, Erft jest wird es mir möglich, Ihren letten Brief, ben ich ben 24ten Sept. in Pempelfort: erhielt, ju beautworten. Se-Nachtuhabe...ich oft genug an Ihre Liebe und Trepe, jund, antig guten. Willen, Die babon zu versichern, bat es auch nicht gefehlt, aber desto mehr an Kraften und Vermögen, benselben mit der That zu zeigen. Go sehr ich auch Ursache habe, Gott für Die Erleichterung meiner Uebel zu danken, so kann ich boch meinem Ropfe noch eben so wenig als meinen Bufen trauen. Mein Magen und meine Eingeweide find noch eben so wenig in meiner Sewalt, jund ver Appetit gum Genießen noch nicht so gebändigt, idte es die traurige Distie plin ber-Medicin ihren Candidaten oder Martoreru

tyreen vorschreibe. Mit der leidigen Arbeit des Denkens und Schreibens will es gar nicht fort; und ich habe keine Hoffnung mehr, ein brauchbarer und thätiger Mensch zu werden. Die zwanzig Jahre des Jochs, das ich getrasgen habe, sind nicht mehr zw erfehen, und das einzige und klügste, was mir zu thur übeig bleibt, ist ein sinis coronans opus.

Sie kennen meinen Jonathan-und. seine beiden wurdigen Schwestern, :Umin alles furg und finnlich zu sagen, bin ich bort oben fo gepflegt worden, als in Ihrem erwäusithten Hause und von Ihrer Familie, an die ich obne die lebhafteste und gartlichste Exinnenung. nicht deufen kann- Wie geizig ich bie Rachmittage genußt, ungeachtet meiner. Brunnen-Cur, meine Rengierde und Lufternheit unter ben Buchern zu fillen, und wie viel mir zuruckgeblieben, fonnen Sie, leicht erachten und daß ich es schlechterbings nothig fand, mich auf einmal und ploglich lodzureißen-Jest bin ich wenigstens im Stande, den Urheber meines Gluckwechsels besser als bep meiner erften Apfunft ju genießen. 3ch eilte damals nach Pempelfort, um einer kleinen Gertrud Platzu machen, mit der mein B. von seiner Marigune den 24ten Aug. erfrent wurde. —

Damann's Schriften, VII, Th.

werden, als te Ihren war, da Sie mich in Riga himter der enfischen Riche besachten. Auch hier ift's himter der Kiebe, und mein Dans liegt wie eine RlofterEinobe, wo wir uns auch wie zwey Alasterbrüder nach einer langen Pilgerichaft wiedersehen werden. Herzlich wird es mich freuen, Sie wieder zu sehens vielleicht schnecke auch ich einen Aropsen Jugend wieder.

423. Xn 3. gr. Reicharbt.

inften ben 8ten Rob. 1787.

Derglich gefiebtefier Gebatter, Landmann and Brennb, Erft jest wird es mir moglich, Ihren letten Brief, ben ich ben 24ten Gept. aniflempelfort: erbielt, "ju benutworten. Senacht babe ich oft genng an Ihre Liebe und Trene, und ... anie guten., Willen,.. Die babon 314, verfichern, bat- es auch nicht gefehlt, aber befto mehr an Rraften und Bermogen, benfelben mit ber That ju jeigen. Go febr ich aud Urface babe, Gott fur bie Erleichterung melner tebel gu banten, fo fann ich boch meinem Ropfe noch eben fo wenig als meinen Mugen tranen. Dein Dagen und meine Eingrweibe find noch eben fo wenig in meiner Semalt, bunt bet Abpetit fum Geniefen noch niebt for gebanbigt, ibte es bie traurige Diffe win ber Mebicim ibren Candibaten ober Rate ETYTOR

tyreen sorschreibe. Mit der feibigen Arbeit des Denkens und Schreibens will es gar nicht fort; und ich habe keine Hoffnung mehr, ein brauchbarer und thätiger Mensch zu werden. Die zwanzig Jahre des Jochs, das ich getrasgen habe, sind nicht mehr zw ersehen, und das einzige und klügste, was mir zu thur übeig bleibt, ist ein sinis coronans opus.

Sie kennen meinen Jonathan-und feinei' beiden wurdigen Schwestern. :Unto alles furg und finnlich zu sagen, bin ich dort eben fo gepflegt worden, als in Ihrem erwänsihten Hause und von Ihrer Familie, an die ich obser die lebhafteste und gartlichste Existerung: nicht benken kann- Wie geizig ich bie Rachmittage genutt, ungeachtet meiner. Brunnen-Eur, meine Rengierde und Enfternheit untet ben Buchern zu fillen, und wie viel mir zurackgeblieben, fonnen Gie leicht erachten und daß ich es schlechterdings nothig fand, mich auf einmal und ploglich loszureißen-Jest bin ich wenigstens im Stande, den Urheber meines Gluckwechsels besser als bep meiner erften Apfunft ju genießen. 3ch eilte damals nach Pempelfort, um einer kleinen Gertrud Platzu machen, mit der mein B. von seiner Marigune den 24ten Aug. erfrent wurde. —

hamann's Schriften. VII, Th.

Run, mein liebster Gevatter, gandsmann, Hauswirth und Freund, werden Sie hinlang. ud ermeffen, daß ich mir eben so wenig mit phaiger Wieberherstellung meiner Gesundbeit schmeicheln fann, als, aus einem Greise ein Jungling ju: werden. Gin: foldes Wander last: fich freylich nicht nathrlicher Weise warten; aber desto mehr habe ich Ursache. Gott ju banken, baß alles erträglich ift, und bem beffen und letten Biele meiner Reise so nabe als möglich kommt. If dies nicht foon genug und über all mein Verdienft und Warbigkeit? Jacobi ift durch meinen Aufentbalt um ein ganges Bierteljahr und um den halbent Bonimer gebracht worden, ohne daß wir beibe wiffen, wo uns die Zeit unter ben Sanben geblieben ift. Er hat eben fo viel Urfache, Gott zu banken, bag er meiner los geworben, als ich die größte Ursache habe, Gott nat ibm zu banken für alle die Zufrie. benbeit and Lieber

ben gten.

Ich habe schwere, sinstere Träume gehabt, ba ich sast gar nicht zu träumen gewohnt bin. Franz Alcibiaves, Warianne und Gertrud legeten eben ihren Worgenbesuch ben dem alten Wanne ab, und es wurde manches von unseren alten befannten und unbefannten Frenze den gesprochen bis zu einer sausten Erschüt-

terung der Eingeweide und Nervensibern. So vergehen ünsere Stünden und Tage wie ein Geschwäß, das aus Wohl- und Mistenen zufammengesest ist zur Harmonie des Ganzen. Touticomme chez vous — Nichts von dem schönen Stoffe zu wißigen Briefen und sangweiligen Reisebeschreibungen, die sich zum Leseiligen Reisebeschreibungen, die sich zum Leseiligen Keisebeschreibungen, die sich zum Le-

- Minimum est quod scire laboro schrieb ich zu Pempelfort in bas Stammbuch eines nach Gottingen wanbernben Magifters Sepffer aus Stuttgart. Alles warum fic anbere reisende gelehrte und ungelehrte Sandwerkspurschen befummern, reigt meine Rengierde nicht. Ich nehme mit jebermann für-Heb, und jedermann, ber will, mit mire Damit wir auch etwas zu thun haben und nicht unfer Brod gang unnut effen, bat Sans mit Mariannens Bruber bas Englische angefangen und mich hat fie felbst zu ihrem englischen Sprachmeister ernamnt: - Ich bin hier, wie ben Ihnen, glucktich aufgehoben, wie ein Rind vom Sause. Wein Wieth hat mir die gwey' beffen Bimmer feiner: Bohnung eingeraumt, und fein Gut Belbergen hoffe ich bep bent ersten guten Wege fennen zu fornen.

Erfrenen Sie mich bald mit guten Rachtichten von Ihrem Häuse. Wenn Sie einen meiner ältesten Frennde, den Rathsherrn Striftoph Berens, in Berün zufähig seben, so erkennen Sie ihn auch dafür und danken ihm für die Liebe, womit er in meiner Abmesenheit sich um die Meinigen bekümmert hat. Sagen Sie ihm, daß ich so glücklich hin, als ein abgenutzen Greis auf der Welt Gottes den aupermeidlichen Uebeln der besten Welt unter den Trümmern einer guten Ratur sehr kann.

424. An S. M. Courtan, geb. Touffaint, nach Königsberg.

S. H. J. M.

Münfter. ben 13ten Rov. 1787.

Den 4ten, October wurde ich mit Ihrer liebreichen Zuschrift erfrent, und ganz Pemwelfort nahm an meiner Frende Antheil. Ich
habe vierzig Bouteillen Pprmonter ausgeleert
und damit meine Quarantaine glückich geendigt, die nicht ganz ohne Gedeihen gewesen. Wit dem Gefühl meinen Erholung wurde auch
meine Muntedfeit mir und Andern beynahe
gefährlich. Auch die Rahrung weiner Rengierde, die ich in dem Schahe meines Jonathaus
au Büchern und Briefen zu stillen suchte,
wuchs mir über den Lopf; und auf einwal
wachte in mir meine Basimmung auf, den
testen October geschah unsser Einzus in Och-

foldorf, wo mein Jonathan eines ber foons sten und prächtigsten Pauser bestitt, dicht am Thorfund am Wall der Stadt. Hier wurde Die Bersuchung noch großer, ben ber gangen Bibliothet, für meinen schwachen Kopf. Ohne Gewalt war die Schridung unmöglich. Die Worsehung verließ mich nicht und ich verfchivand mit meinem Sohn den 5ten du D. aus meines Jonathans Zauberschloffe mit einem wolntscheir Ubschiebe, ohne subst ju wiffen, wie? Der Postwagen war voll, die Witterung fläglich. Ich war Diemstage zur Mittige gang erschöpft, murbe aber bennahe entzudt, wie mir der Postmeister auf der lesten Station vor Munfter jum freundlichen Billfomme meldete, daß eine Extrapof, die Alcibiaves mir entgegengeschickt hatte, unferer wartete." 3ch banfte Gott und fühlte mich mie neugeboren. Wir: kamen schon vor neun Mir Abende, juft zum Abendbrod an, und fanven Branz, Mavianne, and unfern D.: Raphael auf uns warten, voll Freude und Zufriedenbeit von allen Seiten. Den exten ging Franz in sein 29tes Jahr, und es war eine gute Ahndung gewesen, die mich getrieben hatte, sone 98. zu wissen, benselben bier fepern zu tonnen. Bormittags habe ich hier die erften Rirden besucht und ben wurdigen Erminifter bon Fürstenberg, meinen hiefigen Perifles,

der fich berglich freute, mich fo ziemlich exneuert ober verjängt wieder gu feben. Er batte mir ein Werf meines Lieblings - Autors Ga-Hani vom Münzwesen nach Pempelfort geschickt, und bot mir febr großmathig ben Gebrauch feiner ganzen Bibliothef an. Seine Abelbeit und hemfterhnisens Diotime, ich menne unfere Fürstin, bat gleichfalls die Soluffel zu ber ihrigen für mich zurückgelasfen. Sie ift auf ihrem: Banerfit Almodde. D wie' viel werde ich Ihnen, liebste Gevatterin und Fremudin, von dieser großen und guten .: Seele erjablen tonnen, die mehr als schwesterlich iShnen verwandt ift. Marianne hat mich zu ihrem Sprachmeiffen im Englischen angenommen; mit meinem D. Raphael übe ich mich ein wenig im Stalienischen, bas ich bennahe vergeffen habe. Ann liegt mir noch eine Reise nach Welbergen im Kopfe, por welcher ich aber erft die Dutten zu Allmodde feben uns, .. ebe die Dufe nach der Stadt zieht.

ben 14ten.

D. Raphael wollte mich hente magnetisten, aber ohne Erfolg. Morgen kommt Diostime vom Lande zurück. Uch, liebste Frenkedin, wie würden Sie in dem Kreise, wohin mich die Vorsehung versetzt hat, auch wie in Ihrem Elemente sepul Was für eine Welt!

was für neue Erscheinungen! was für Ibeabe ber Wenschheit. wie angenehm mieb. es einmal senn, davon zu reden und fich besten zw erinnern, und wie viel wird es kosten, sich wieder zu entwöhnen, woran man fich gefund und groß gesogen hat!

Der alte Perifies macht fich um Reiten und Bechten febr verdient durch die Reigung ju diesen Leibesübungen, die hier auf einen gant neuen, miffenschaftlichen und mathematischen Suß getrieben werden. Der Jechtmeisten Mignel ift ein täglicher Gesellschafter der Fantin, die mit Freuden auch meinem Sohene diesen Bortheil wird angedeihen laffen.

find die Schwärmer ober Theobald von dem berüchtigten Jung, das mir viel Genkoge gethan, besonders der erfte Theil. In Pempelsort war das erfte Buch des Haller Recensionen, besonders theologischer Bücher, an denen ich auch meine Freude gehabt, und bes som denen ich auch meine Freude gehabt, und bes sonders war mir sein Tagebuch merkwürdig. Und bem Journal der Frun von La Rochehabe ich zwei Bücher krunen lernen, Etades du da nature von einem der nächsten und würdigken Fennde des J. J. Roussean, und die Lottres Helviennes, die ich Ihnen gerne wänschte. Jonathan hatte die ersteren selbse-

ohne den Werth des Buches zu kannen, und verschrieb sich die lesteren. Die Pomonac siehe in genauem Briefwechsel mit Jelene. Ich habe von ihr Briefe und Handschriften zu lesten bekommen, und mehr als einen Gruß, fürchte mich aber vor alten neuen Verbindunsgen, swift ich an den wenigen gemig und mehr habescals ich besteiten kann.

Rach: Kem Code des fel. Hennings ift bet Rathebern Christoph Berens aus Riga der alteste meiner noch lebenben Freunde. Sie Binnen: fiche nicht vorstellen, wie sehr wich soin Andenien gefrent und eranickt hat. Wegen meines Geasar hill bin ich in Gorgen, daß er in meinem Sause nicht Genüge hat, noch seibiges, anzuwenden. weiß wie er's verdient und wie ich's mit ihm gemeint babe. Ihnen, liebfte Freundin, überlaffe::ich die Sovge, mir zu berichten, ob und wie ihm zu helfen geht-Meinetwegen foll er nicht bas kleinfte Glad, das ihm aufficken könnte, verscherzen ober von fich weifen. Ich babe ben meinen Dagregela sowohl auf ibn als auf mich seibst Rudficht genommen. Bieben Sie allenfalls meinen Professor Kraus zu Rath, ber auch oeconomica besser für Andere als für sich selbst versteht. Eine philosophische Daushaltung, wie meine ift ein sehr unterhaltendes. und erkeuntliches Schauspiel für einen trenen Beobachter.

Gent du comique latmoyant, weite beite Ganmen unflattende Mischang von Gaß nab Sauer, zu bessen Geschmack man virch Use berrebung genothigt werden muß.

Alle meine Freunde find die Ihrigen und benfen Ihrer im Besten. Bas für ein schones Trio wurden Gie hier zwischen Mariannen und Diaphanen, und zwischen beiben Almazotien = : Schwestern meines Jonathanst! Stauben Sie ies nur im Ernft, daß bergleichen Ideen biedigien angegapft werben, und baß ber Prediger in ber Wifte mit feinen andathe tigen Buborern und Buborerinnen fich bisweis len beraufche, und Dabe hat, bergleichen Griffen ign unterdricken, und wieder auszuloschen, wenn sie in Brand gerathen. Wie wollen aberakeiner Verfuchung: eine Erlösung von allem Usbel zu danken haben, sondern lieber aftes mit Enthaltfambeit ertras gen:, wie mein politischer Freund Erifpues vermahnt. Die werben und alfe, tiebste Freunbin und Gevatterin, mit gotelicher Balfe ite Ihrem Baufe wiederfebeng uber bie Beitaff in Seiner Sand und nichte in unserer. Der mich unter so viel Wundern und Zeichen bergeführt bat, wird mich auch mit Fried und Freud heimbringen ins rechte Waterland; Aprie Cleison! und mir jeden himmel, jedes Einfium auf Erben zu verleiden wiffen. - 36



dentifatiededententeneth fichentenetheigen arnen: Wittier annahmili Solle diete oleher is - 19 Conisonderbar and 29 nisser Ochentisch massch Biefed Beufwiel ausficht, sift bin ich bochibes belinabe: festene Weynung, daßisch mit allen Small Cincipation of the Committee of th fen Buifer: ichter Kanfie iand: Wiffen schäffen, edweighische Deunstönistehate undeinken mentiche und irbifche Entwurfe einer Bertigeftrand Erfahrung: unerreificht? ift.: Cino emille Anterwenfung: unten best getelichen Bille 39 hind eine fibilbige Aufopfering: ainfeseifning dad. This chances was indiance mude nelle engelige udelle felt jette i gegen ife den all delle felloufisder Dinge und manfolicen lintheile, fie ausgent får inder amidentipfindissenn. &Diene fick des Grundside du co arlaffen, die Ingebveintheild: auf. : Bormetheiten : unsenes Zeitesters Bandert i Duoch i felbigen itzwii ve erfchitäh en " well ifte rau: den Edementen; det gegennartigers ABote fringen un feres Bufamenten angest mit berfelben : geboren ; ift mobi inen: flockfig mill inteerschättenlichten Grundnunflen Ruhe, fich mit findsickelle Ginfalt :: am der lautern Wilche des Capyllic muchegungale was unachen, son College de miche de de la constant d Leubheign nichten "Moter: und scheint fanis einem dantela, Orte, bis den That anbrochenund iver:

der Erbe weiter und am scharsten, auch in den Himmel.

Der Teich zu Coplis ihet Sie von den Riecken, Die Sie aus Pelschland mitgebrache) nicht reinigen fonnen, und mird eben fo menig Wunder: thun, als die Decoeten; wemit Sie fich vollens gund getichtet. Sat nicht die Schwermuth durch Ihre: übermuthige Kur zugenommen 3 Wozu braucht-ein Canbidat ider Theologie eine athletische Gefundheit? Ja, wenn er ein Apostel seiner Thorheit und ein starker Beift ift, gleich dem im Siob, Die Erde ju durchwallen auf Kosten seiner Beine und der edlen Zeit- Sind nicht Gellert und Accol die elendesten Valétudinaires gemesen? nicht lieber suchen, in ihren follten Sie Schriften, als in Seneca's und Petrarea's, bewandert zu werden? Weine Dauptabficht war, Ihnen in meis nem Daufe Rube und Mittelizu verschaffen au Ihrer Selbsterziehungigund Ausbile bung, beren Rothwendigfeit Sie felbft einfehen meister weniger gehört als: jum Caplan? Rach

dung, deren Rothwendigkeit Sie selbst einsthen müssen. Mepnen Sie, daß zum Darsschutze meister weniger gehört als: zum Caplan? Rach meiner Zurückunft aus England lebte ich bep meinem seligen Nater als sein Hunsbogt, ver auf alles Uchtung gab, was vorging. Mrine Studien im Griechischen und in den zweipmergenländischen Sprachen waren, nichts als margenländischen Sprachen waren, nichts als

ein Deckmantel under dem ich meine Berwaltung trieb. In diesen glücklichen Jahren lernte ich erst studieen und von der damaligen Erndte habe ich lange gelebt. Die neue Wuse, die mit Gott jest schenft, scheint noch wohlthätiger als jene eeste zu sepn.

Quod petis, die est; nicht in einem bob. wischen Bade, noch in Palastina. Erinnerse Sie sich Ihres Taufbundes und wünschen Sie sich fein gelobtes kand nach dem Fleisch. Sapere aude, so wird keine Krankheit Sie hine dern, keine äußerliche Lage, weder bevorstehens de noch weit aussekliche Lage, weder bevorstehens de noch weit ausseklende Höhen und Tiesen Die in der Laufbahn, die Ihnen verordnet ist, aufhalten können, zum Kleinode Ihres Berufes zu gelangen

Ich bin genothigt Luftstreiche zu thun, weil Sie so unbestimmt über Kleinigkeiten nach Ihrem Augenmaße, an denen aber nach meisnem alles gelegen ift, sich anslassen. Wordsber sind Sie mit Ihrem Onkel zerfallen? Hat er Unrecht gehabt, wozu war es nothig, sich mit ihm zu überwerfen? Hat er Recht geshabt, desto schlimmer für Sie. Ist er nicht der Leibliche Bender Ihrer cheistlichen Mutter, und ist Ihnen au seinem Segen nichts gelegen? Kurzsichtiger Jüngling, der mehr als Einen Vater noch als Sinen Sohn. Die Natur und das Sieck

ben Rachstmatt bavon! Was für ein streicher Mensch und ansstechender Vater ist um fer redliche Caspar! Was für ein Dornbusch vin Bater din ich gegen jene Ceder im Saxitin Gottes, der aber sich auch dem Mose in jenem offenbarte. Also können wir ohne Reid und Sifersacht die Saben Anderer genießen, und Gott danken, daß Menschen von solchent Schlage unsere Freunde sind.

Morgen hoffe ich wieder auf meinen zwey oder dren Beinen zu senn. Ich fepre das runde Verteljahr meiner Residenz auf Ihrem Grund und Boden, die nicht fructlos gewesen sein sein soll. Ich hosse Ihnen wenigstens einige Waterialien mitzubringen, um Ihre Ideale zu berichtigen, zu ergänzen oder auch wenigsstens naher zu prüfen.

431. An S. M. Courtan, geb. Toussaint, nach Königsberg.

Munfter am Ofterheil, Abend ben 21. Marg 1788.

Um heiligen Abend vor dem Palmsonntage kam Franzens Rutsche nach Welbergen und stellen Sie sich das Wunder vor — mit Frühlings Ansang den 19ten stieg ich ein. Nachdem ich die im Sarten liegende Kapelle mir hatte aufschließen lassen, um ein deutsches latherisches Bater unser darin zu beten, be-

kahl ich nich Goet, und sijen mis meinen beiden dienkbapen Geistern. D. Raphnel, und Fam Genten Dickaren Geistern. D. Raphnel, und Fam gegen 6 Uhr in das Hans, meines Franz. Pach einem Sprung aus dem Bette, wo ich über ein Vierteljahr zugebracht, in die Luts sche auf eine ganze Tagreise, war es mir sehr enwartet 4: geschwollene Tüße zu hahen, die aber gleich den Morgen darzuf in sich gingen

" Dftern ben Azten Darz;" im Bette. "Nachzeinerzsehr ruhigen Nacht bin ich wit Reisegedanken von mancherlen Art aufgemacht. Die Erschöpfung meiner Kräfte ift außerarpente lich. Gote Lob, daß es gegen den Sommer geht. Ich hoffe, daß meine dortigen Freunde Nachsicht für mich haben werden, daß ich nicht hier und bort zugleich senn und zwen herren dienen fann. Wie ein schwacher Beinrebe kann ich ohne Stuge nicht leben und muß mich an der halten, die mir jest die nachste ift. Was fann ich schreiben, als das Beste von Andern und viel Gleichgustiges von mir, der sich selbst abnlich bleibt, mit dem kleinen Unterschiede, daß, je mehr der außere Mensch abnimmt, desto mehr der innere wächst, je älter und unvermögender, desto ruhiger, zufriedener und vergnügter ich werde; — ein tägliches Wohlleben, mitten unter

428. In G. G. Etfibnet nach Munfter.

Belbergen ben titen Dec. 1787.

· Lebfter Berr Doctor, Landsmain, Beise. gefährte und Freund, Deute find es Wicht Ea. ge baß ich bier bin, ohne bas geringfie noch su meinen Abstichten anfangen fu tonnen. Un Patienten fehlt es bier nicht, att iffenrabefn und melioris spell 3n welchene ichergebere, weiß ich selbst nicht. Die gnte Frait Doctoein hat einen farfen Duften und werbiene Mitleften. Bit hat nicht nur mit bet Saushaltung und einem halbjährigen Embe volle Arbeit, fonbern auch mit ihrem philofophifchen Manne, bet ein Penbant bes Baffes fft. Was wir hier beide für eine Rolle fpielen, übertrifft alle Winische Carricatur Wit lieber Arst, bilben Sie bod meinen Sant Dicel ein wenig nach fich, daß er ein wehig! von mit ausartet. Schlafen Gie in infelier Ginbe, so halten Sie ihn boch zur Ordnung an und zu einer ftrengen: Aufmerksamkeit auf fic selbst, was er unter Sanden hat und was um ihn vorgeht, damit er kein Mann im Monde, fondern ein bernünftiger : Beleburger wird, nicht bloß leffen und gur Doth fchreiben, fondern and handeln und leben ternt.

Ich habe hier Zerstreunng und Arbeit gefunden, an die ich gar nicht gebacht habe, Samann's Schriften, VII, Th. 26 und mit, der ich auch bald fertig zu werden denke und dann auf mich selbst zurückzukommen und das Ziel meiner kleinen Ausstuche.

Bott segne Ihre Eur an unserer lieben Warianne. Ich wünschte hier auch allen phisosophischen und Intworten besser gewachten zu sepn; vielleicht ist weine Krankheit daran schuld, daß ich picht so gleichgültig sepn kann, immer Einerley zu boren und Einerley zu sagen, wie einer der auf Einer Saite berumirrt, phie von der Stelle kommen zu können, weder mit dem Utile noch Dulce.

Wie haben mehr als einen Arzt nöthig, die Median Aber — die Median Aber uns öffnen zu schen. Folgen Sie dem guten Aufe der Witterung, uns nach dem Pulse zu führen. Sie werden uns allen willfammen seyn und hier volle Nahrung und Weide für Ihre Rengierde und Ihren Beobachtungsgeift finden.

429. An bie garffin von Galigin.

Beibergen ben riten Dec. 1787.

Em Durchlaucht huldreiche Zuschrift habe ich erst den Ien erhalten. — So wenig ich auch fähig hin, den in Augelmödde gehabten Senuß weder mündlich noch schriftlich zu erkennen, und so sehr ich mich auch genöthigt

schusche mich alles Umgungs answchizusents dußern bis zu bestere Enholung andiners erschopfest Brafter, die ich mehr minscher als hosses, ifn halter ich est benauchafipp eine Nev von Gewissenspflicht, einen verlennen Kinfalls den Em Dutchlandt einer geneigtem Kinfwerzifamseit gewürdigt habens macher zu bestimmen.

· ... Ein Ackersmann muß rallerbings zimmeteife. auf die thfitige Frucht ber Erbe, und gebole dig. styn: bis:es: den Margen = und Hitiabren gemiempfänge, littwigiellith ber Spiftel Pacok bi. V. 75 ausbrücklich gefchtieben ichehtzeinber: dies Lannsuner unten junes iderandsen in er Bebingungen sterfanden : werhen & sweifin i bei so du de gario und unter feinisfelber und und und eine beltein nemÆigenschaften obes Mobens geforig zasododol, and a demisolban ed lemanisti dutur n en i Bamen - anvertrantisihate i Gleicheohl fcheint ider fethe Apostubiam: Ende : feiner Spiftelt angudeuten ... daß die physischen Begebenheitell in : in dhuren i Berbindung omit : ber - inorglischen Mult fefen. als es unfeverchentigen Philips sophiei einsusehen und. gie granden midglicht febrif wird " indomnier geife Ihmirang von giffshreib and de Monaten den Ernften Gebenchinschuse werden dus ine unichentelle eine une der der der in eine der der welther ihr der indnycht sein Wort verantaßbengt

gransantenschutugereneth sich nur einenzeinzigen armen Wittere annahmit 35%

es Swiffonderbar and in allfier Ordentisch manch Biesed Benspiel-aussicht, sift bist ich boeb ber beknabe: festene Meynung, bakiles mit maen Small Courte of the contraction fens Minifere dier Runfie inub. Wiffenschäften eine: stiffe Deunstönistihat? und: alle: menfcha und irdische Entwurfe einer bobern **Abeisheit ögnitergeorömet: find.** "dik nichterer Bertunft:und Erfahrung unerreichbit! ift. Eino millige Einterwerfung: unter best gottlichen Billen & wind eine fibalbige Quifopfering: mufererd reigenstumigen Monthed ift alfo das einzige -dubar nundoj morgo lettimbilich: ontomogilise dans felloufisder Dinge und manschlichen Untheile. fie ausgent får wert äwidet: find Afenn. aDhae fich auf Grundsiche zu werlassen, die mehreintheilde amf. Bormetheiten : unseres Zeitafters tiensen i nocht felbigen ingurn ve uf chaten ban " well ifte rau den Elementen det gegenwärtigen Water and and an fered Busansarahanged mit derfelben igehören pa ift imobianen ficherite innbimmerschätzenlichste: Grundnunkte Rube, fich mit findlicheit: Ginfalt :: am der lautern Wilch des Cnapstic, mer besnüsster und unachenter, son Gritting nicht: dott den: Menfchen ingegebenen Leuchergu nichten "Coier:und scheint, ani: einem dunkeln Orte, bis dem That anbrechennbiber:

Morgenstern ausgehe; aller unsere Sotze auf den zu wersen, von dem wir die Nerstellung haben, dass er sür unset und dernichnstigen Schieffel surgen werder sin verlassen destiellen Wietler und Härsprecher zu verlassen, destiellen Wietlere Dinge rebet, dals des ersten Heir kiese kingen dem deteil Abait western der Steil kiese kiese dan dem eiteln Vandel nach oderricher Weise kuldset hat.

Pietin besteht bas Alpha und Omega weist ner ganzen Phinisphie. Weise weisering niche und Bertange ich nicht zu wissen. Trop meisner und Bengferte meisner innerschttlichen: Rächteren: und Bengferte sind ich niegends — aber in biesem Ginzigen das stahet All und Ganze sür sedermann zohne Ansehen der Porson und des Weschechtste

Ulubris, vulgo Welbergen ben 3ten Mars 1788.

Ich habe Ihren Brief hier, Herzenstieber Franz, nicht so genießen können wie ich wediete, aber mich wenigsteits desto mehr gefreut über die Peicerkeit und Incegrität Ihres Wohlschend ihrend Ihres kurzen Aufenthattes. Sin waar Stunden mach Ihrer Abreise fiel mir die Antwort auf Ihre Anfrage vein. Wit meinen Urtheilen din ich niemals zürückhaltend, sobald ich mir ihrer bewust din

ind schäcke mich anch gar nicht, wern ich se auch mit keinem andern Grunde, als einem mich posam didere quare der bloken, dunktin Empfindung belegen kann. Wo ich nicht im Stande din zu urtheilen, wird es mit leicht, damit hinter dem Berge zu hal tens und Moß in diesem Falle läst sich kein ketheil aus mir herausholen, weil ich keines gehabt habe; und ist keine Politik nothig. Ich kenne keine andere, als die ein vehiculum der Wahrheit, wed Aufrichtigkeit ist.

-in Sienhaben mier, ihergenslieber Grang, ein Bucht nachgelaffen, idas mir nicht: bon ungefahr in die Sande gefallen ift, und mir berg. lichenvohliethut. Der alten Chapelle ift vin maßrett Betlenfomans für meinen. Geschmack. Sollte dieses Buch noch nicht überfest fenn, so werde ich ies einenern, und schieße wie dieser alte Mann seine Laufbahn mit diesem portrefflichen Werfe über eine Materie, worin ichande, sais dan thirretall rebm flandlichen grund. lächere Ueberzeugung gewänscht. Schon meiner, frahften Jugend qualte ich mich an ei nes gelehrten Juriffen, ich glaube Strof, Quartanten de jure Sabbathi, ohne damit fertig werden oder zu einem Resultat, kommen zu konnen.

Wie habe ich an dem Noli me nolle mit Lopf und Perz geschmanst und genieße noch

res: Vorwises und unserer haseweisen Umpife fenheit gedacht oder eingebildet werden fann. Das Daseyn ber Aleinsten Soche beenht auf ermittelbarem Einbrud, nicht:aus Schlissen. Das Unenbliche ist ein Abgrund Anes Endliche ist begränzt und kann durch einen Umrift bezeichnet werben. Eine: bhberg Liebe scheint uns Grausamfeit. Der Der Dobte feines: Wohlgefallens durch Leiden vollkommen gemacht, hat eben diese Arenzestanfe: wothigs: um die Schlacken der Baturgaben, bie ger: nicht als ein Eigenthum zu Ihrem eigenen, willfahrlichen Gebrauche von Ihnen verschlendert wiffen will, zu seinem Dienfte, zu feiner Chre, ju Ihrem Frieden und Gewinn gu lantern. Dem himmel sep Dank, daß es; boch Aber ben Sternen ein Wesen giebt, bas. von fich sagen kann: Ich bin ber ich bin --Alles unter dem Monde fep wandelbar und wetterwendisch. —

Mein Freund Kant hat die Beobachtungen und Rechnungen der neuesten Afronomen nothig, um sich von den Abgründen der menschlichen Unwissenheit einen Begriff zu machen. Die Beweise davon dürsen nicht so weit hergeholt werden; sie liegen und weit näher. Der Beweis der Unsterblichkeit aus dem wachsenden Monde und aus dem Wunderstein im Wallsich ist für mein Gesicht eben

fahl ich nich Gott, und sizen mis meinen beiden dienksbasen Geistern. D. Raphael und Fam Gamulus Michael, in die Kutsche und kam gegen 6 Uhr in das Haus, meines Franz-Nach einem Sprung qus dem Bette, wo ich über ein Vierteljahr: zugebracht, in die Kutsche auf eine ganze Tagreise, war es mir sehr enwartet zugeschwollene Füße zu haben, die aber gleich den Morgen darauf in sich gingen

Dftern ben Ogten Barg, im Bette. 5. 1 31. 升 数2 , , Machteiner, sehr ruhigen Nacht bin ich mit Reisegedanken von mancherlen Art aufgemacht. Die Erschöpfung meiner Kräfte ift außerorpentlich. Gote Lob, daß es gegen den Sommer geht. Ich hoffe, daß meine dortigen Freunde Rachsicht für mich haben werden, daß ich nicht hier und bort zugleich fenn und zwep herren dienen fann. Wie ein schwacher Beinrebe kann ich ohne Stuge nicht leben und muß mich an der halten, die mir jest nachste ift. Was fann ich schreiben, als das Beste von Andern und viel Gleichgultiges von mir, der sich selbst abnlich bleibt, mit dem fleinen Unterschiede, daß, je mehr der außere Mensch abnimmt, desto mehr der innere wächst, je älter und unvermögender, besto ruhiger, zufriedener und vergnügter ich werde; — ein tägliches Wohlleben, mitten unter

manden Arndo den ich, Gott-Joh, wenig. fühle, und den Er tragen hüft, daß ich nicht genug dafür danken kappa. Ju mas für Luppa mer und Beflemmung wulfbe jicht micht, jest hefinden, wenn ich meinen Willen-gefriege hatte! Gott hat wir Fenerabend gegebenmich aus dem Sange offentlicher Geschäfte gusgespannt augusdenen, ich sommenigstauge als jum Umgang, mit, der Welt. Ich lebe bier im Schofe ber Brennbe von gleichem Schiff ge, die wie Balften zu meinen Idealen der Seele passen. Ich habe gefungen und bin meines Fundes so froh wie jener hirte und das Weib im Evangelio; und wenn es einen Borfdmad bes Simmels aufi: Erben giebt, fo ist mir dieser verborgene Schaß zu Theil gemproepa nicht aus Berdienst und Würdigfeit, fondern es ift Gnade und Gabe einer bobern Sand, die ich anbethen muß. Sie war mir nothig ju meiner Reinigung und Star. Enug. Die Ratholifen, welche ich hier habe kennen gelernt, find wie Racht: und Sag unterschieden, von der Rieosalten ihren; wie der mich zum Abendmaht eintaden ließ den Tag vor meiner öffentlichen Anklage, wie sivitas Dei, die beste Gotteswelt, von der die im Argen liegt. Ich bin hier wir gine Biene und Ameise, und sammle affektimas ich nur

andern Monthen thich bieber ind i beafeiten dunich beit i went Julia I, Bie können eranbiennin iwelhem Buftanbei, ianfam. Seit diefer gangen Beit sift an meiner Reinigung nati iStärkung unabläßig geftickt und geftumpert morden. In Welbergud inde ich eine Audarantalite Boom (drey's Monaten wandgehalzen ; an: Puis + Basenrod Blos- aind Windeftebern, Sinsfibitigen : und Geschichten. Bow Schmerg wenige gefühlt; an Beiterfeit bes Gomutbs ben ber geößten. Uninacht hat es auch: nicht gefehlt: - Mein Bopetie und Schnfutgebeunabe unberänderlich: "Allte Abmecke wichten papavere sesamoque spaisai. Rur wird: mir bas Abstinet eben forschwer i als Khucht des Sustinie." Alie theiser wein Besuch vene frengebigen Bratti bisher geboftet, wie wenig ich meinen auten Willen, ihm aufftrgenb eis ne Ert nüglich und brauchbar gu feyn Benüge thun fann. Ante, ich: lebe ohne Gtam und Scham, kruges::constance natus; muß Gewiffen und Ehre, Blobigfeit und Delicateffe verlengnen. Der Berluft meines Umites .. bem ich. nach ber Abbanfung ber wetschen Bermaltung erst recht vollehen wollte, war beb imeiner Abreife aus Frenffen mein größtes Dergeleibe und unumehr febe ich diefen Querfirich als: mein größtes Gifch an, da ich mich eben forwende gur einer. Bf-

fentlichens Medienung, als num gemeinen iliche ganget des Labens, wagen :einer: fibweren Unda fprechennen bepochekbrifcher Laune in schicke. ... Deus nobisi-hancovan facialis de la light distr c Den isten April. reiste inein: P. Binphael abounts hinterließ michmitentimitanben, itte rich für ben "Schlässel meiner Johzem verwickeitem Anankheit, sehtrantschand den Bin paar Zagel darauf geisten, fich Bouren; den: gildenemilden Mein Voter, feines Sankwerse ein Wandanit und feines Glaubens ein Stablianer, fabnate lenchalben: molimina annd aminfote: Ach immeti das beneficiem maturace Scholbatte niemutis die, geringski Akuwandlung: gefühlt "... unduchachte then so menige als moin freshoschafsicher Anst. deran .: Dien Peneficia : naturas : find mir fo verbachtig ale den Phrygiern die Dannt dann farontes. Underdessen is Goth Lob alles erträgs lich. Jung: fann: ich nicht: mehr: worden jenich ich, gebei ber fiebenten Decatte entgegene Der mid dund eine fo enge und schwuhige Abforte in diafe beffe Welt, geführe, wird auch and Diesem gaborinthe mir herauszuhelfen wiffens checoledgens Yeshigia file, buffic biedredse Deimat, bas Baterland ber Geifter nicht venfehler. Ich habe bisber eben so wenig ilre fache, den Tod zu wünschen als zu fürchten, mich in die Erde zu verlieben, als: fix:> bie unfer aller Mutter ifen alle venacheent "Gle:



Dender manification besto niehr Gerrscht der leis bine Egofethus in ins. Bu - Gebuld gebort bertulifde Searfe, die ben Schwachen mad. ng andein Gehigfamfeit an feiner Gnabe ift der befte Soilo und bet größte gobn. Sie habett lange gelfing mit einer ägpptifchen Magb gebuhlt, und darüber ben Sohn ber Liebe nin bie Genteinschaft seines Geffes verschmabt. Seben Sie mich wenigstens als einen Raben an, lais den Borboten Ber Edube, Die in threm Munde ein Zibeigfein bom Delbaume mit grunent Blattern 'beniel garrenden Patriarwen in die Arde brachte Gaffen Sie fich verfebuen, nicht mit Ihrem Dafenn, fondern mit bem großen und unbefannten Gott, den wit als beif Bater aller feiner guten und boffen Rinder anrufen, der uns ben Bernf gegeben, seinen Ramen zu heiligen, die Untunft feines Reiches ju befordern, and beffen beiliger Wille unfer zeitliches Gluck nne dwigt Beligfeit ift, die wir feiner Gebuld und nicht umferen Betbienften noch guten Berten, fonbern feinen pile defiderits, Die An Grunde unfere eigenen binfeln Wunsche And, zu berdanken haben.

Ich habe manche Thorheit und langer Weise begangen. Daß Berzweislung auch eine bezeisternde Muse, glande ich wohl; sie schick sich naber bester zu einer zersidrenden als schöft sich aber bester zu einer zersidrenden als schöfte.

schöpferischen. Doch keiber sind aunsere Geschöpfer unbarmherzige Verstümmler: der Natur. Giebt est einkache natürliche Puncte, auf die sich alles aus mathematischen Linien? Wie wollen Sie ohne Nacht fprüche Jahrtausende gleich Woschen und Momenten behandeln, Centuer wie Akanmsedenn weghanchen, und eine ridigules was in ein Riefengebirge verwandeln? Ich habe in des einschlichen Saint, Pierre Liudas der la Naturo nicht solche pudelnärrische, possibliche Mährchen gefunden, als in den Epopuse des Busson.

Quanto rectius hiq, qui nil molitur ineptel ich menne ben alten Dichter Moses, ber fects Tage nud sechs Worte, udthig shat, um ein Spften anschaulich zu machen, - bas im: Rauche vergehen: soll, vielleicht durch den Brand eines bosen Rachbars, dem: es sein Dafennogu verdanken baben foll. Ich bin in der Aftennomie, und Botanik der größte Idiot; habe mich bennche pau Aindheit an blind gas lesen, und fann nicht fott werden. Densele ben Son, wie ich Ihren Brief erhielt; fiel min coon Johnson's Lebensbeschreibungen englischer: Dichtex, der Theil in die Sande, der das Leben eines sehr unglücklichen Mannes, Sauvage, enthält. Sein Biograph fagt pon ifm: He had the peculiar felicity, that him; attention never deserted him; he was Pamann's Schriften VII. Ih. 27

Dender man ift besto niehr Gerrscht der leis bine Egofstung'in in uns. Bu - Geduld gebort bertulifde Schrfe, die ben Schwachen mad. ng made: "Genügfamileit an feiner Gnabe if der beffe Soilo und bet größte gobn. Sie baben lange geling mit einer ägpptifchen Magb gebubit, und darüber ben Sohn ber Liebe nie bit Genteinschaft seines Geffies verschmabt. Seben Sie mich wenigstens als einen Raben an, late Den Borboten Ber Läube, Die in terem Munde ein Ziveiglein Dom Delbaume mit granen Blattern benichtartenden Patriarden in die Arde brachte "Ja", lassen Sie 166 verfstuta, nicht mit Ihrem Daseyn, fondern mit bem großen und unbefannten Gott, den wit als ben Bater aller feiner guten und boffen Rinder anrufen, ber uns ben Bernf gegeben, seinen Ramen zu heiligen, Die Untunft feines Reiches ju befordern, and beffen beiliger Wille unfer zeitliches Gluck und ewige Beligfeit ift, die wir feiner Gebuld und nicht umferen Betbienften noch guten Berten, fonbern feinen pile defideriis, bie in Grunde unfere eigeneit binteln Wunsche And , zu verdanken haben.

Ich habe manche Thorheit aus langer Weile begangen. Daß Berzweistung auch eine bezeisternde Muse, glaube ich wohl; sie schieft sich aber bester zu einer zerstörenden als schöft sich aber bester zu einer zerstörenden als schöft.

schöpferischen. Doch keider sind unsere Geschöpfe undarmherzige Verstümmler der Natur.
Giebt es einfache natürliche Puncte, auf die siebt es einfache natürliche Puncte, auf die sich alles reduciren läßt, oder besteht alles aus mathematischen Linien? Wie wollen Sie ohne Nacht sprüche Jahrtausende gleich Wochen und Momenten behandeln, Centner wie Psammfedern weghanden, und eine ridiculus was in ein Niesengebirge verwandeln? Ich habe in des einsältigen Saint. Pierre Etudes der la Nature nicht spicke pubelnärrische, possieliche Nährchen gefunden, als in den Kpogues des Busson.

Quanto rectius hiq, qui nil molitur ineptel ich menne ben alten Dichter Moses, ber feche Sage nud seche Worte, udthig hat, um ein Sphem anschaulich zu machen, — bas im: Rauche vergehen: soll, vielleicht durch den Brand eines bosen Nachbars, dem es sein Dasenwau verdanken baben foll. Ich bin in den Aftennomie, und Botanik der größte Mojot; habe : mich bennche gan Rindheit an blind gas lefen, und fann nicht fott werben. Denfelben Ang, wie ich Ihren Brief erhielt; fiel mincoon Johnson's Lebensbeschreibungen englischer Dichter der Theil in die Sande, der das Leben eines sehr unglücklichen Mannes, Sauvage, enthalt. Sein Biograph fagt von thm: He had the peculiar felicity, that histiation never deserted him; he was Pamann's Schriften VII. Th. 27

the most trifling occurrences. He had the art of escaping from his own reflections and accommodating himbelf to every new scene. Es fehlt mir ganzlich an diesem Glück and Seschick, und ich muß den Mangel von beiden durch toder Gesenscher ersepen. So iange ich ein Buch in der Pand habe, währt wein Genuß: Lege ich es weg, so din ich behnahe eben so sing wie ich gewesen din.

36 bin in meiner Geele überzeugt, bag Gott micht: nut aut besten wisse, mas : Die leiden, sondern daß auch weder Kleines noch Großes: ohne feinen andbrucklichen Billen pefchehe. ' Meer biefe ... Ueberzengung Ihnen mitzutdetten ich fingt eben fo: wenig von mit ale von Ihnen selbst ab. Der Gtenbe nicht. Nebeemanns Ding. Go wenig unfer Dasenn von dem Willen des Fleisches noch vom Willen des Mannes abhängt. Ohne eine individuelle Borfebung fann Gott der Regent des Wemalls noch Richter Menfchen und Geiffer febus Ich bin von biefer Wahrheit a privri burth bas gegebene Wort der Offenbarung, und a posteriori darch meine und die tagliche Erfahrung überzeugt. Das bochte Wefen ift im eigentlichften Ber-Kanbe ein Individuum, das nach feinzm apdern Maßstabe, als ben es felbft giebt, and nicht nach willfürlichen Woraussepungen ' unfe-

red: Worroldes und unserer haseweisen Unwife fenheit gedacht oder eingebildet werden fann. Das Daseyn ber Aleinsten Sachenbernhe auf ermittetbarem Einbrudzinicht:aus Schlussen. Das Unendliche ift ein Abgrund. Attes Endliche ist begrängt und kann derche nen Umrif bezeichnet werben. Eine: bobere Liebe scheint uns Grausamfeit. Der Den Cobpe seines: Wohlgefallens burch Leiden pollfommen gemacht, hat eben diese Rrenzestaufe mothig: um bie Schlacken der Baturgaben, bie ? er: nicht ats ein Eigenthum zu Ihrem eigenen, willer fabrlichen Gebrauche von Ihnen verschleubert wiffen will, ju feinem Dienfte, ju feiner Chre, ju Ihrem Brieben und Gewinn gu lantern. Dem Dimmel fen Dank, bag es; boch Aber den Sternen ein Wesen giebt, das von fich sagen kann: Ich bin der ich bin --Altes unter dem Monde sep wandelbar und wetterwendisch. -

Mein Freund Kant hat die Beobachtungen und Rechnungen der neuesten Afronoftmen nothig, um sich von den Abgründen der wenschlichen Unwissenheit einen Begriff zu machen. Die Beweise davon dürfen nicht so weit hergeholt werden; sie liegen nus weit näher. Der Beweis der Unsterblichkeit aus dem Wachsenden Monde und aus dem Wunderstern im Wallsich ist für mein Gesicht eben 277

so unbrauchbar. Diese Wahrheit ist für mich auch res saoi.

Rach der Lage und Rakur der Dinge ist manches unmöglich. Aber unserer Begriffe zu ändern und zu berichtigen scheint nicht so ganz unmöglich zu senn. Die meisten sind wächsteine Rasen, Gemächte der Sophisteren und der Schulvernunft.

" Ich weiß: kein besseres Zeigenpflasier auf Ihre! Beulen: als die gottliche Thorbeit bes Evangelei. Wer ift thatiger gewesen, mit mehr Gedutd, als ber Menschensohn! Er hatte nicht, wo er sein Saupt binlegte. Er fam in fein Eigentonm und feine Unterthanen nahmen ihn nicht auf. Wie muß einem Manne von feinem unschuldigen, reinen Charafter unter einem sichen Bolfe gu'Muth gewesen fenn, unter bem Pfaffenregiment ber Hobenpriester und bem morafischen Otterngejucht ber Pharifder! Was für gotiliche Gelbfi. verleugnung gehörte dazu, fich zu den roben Begriffen ber zwolf Boten berunter zu laffen, die noch einfältiger waten und mehr Bauernftolz hatten als unfere Leibeigenen; ben Dang politischer Rannengießerenen ju unterbeuden und ihre groben Diffverftandniffe eines Dimmelreiches zu berichtigen!

Satte Euther nicht den Muth gehabt ein Reper zu werden, wurde Sailer nicht im Stande gewesen senn, ein so schönes Gebet. Dorgen erbaue, so sehr ich auch dem guipu, Lavater, ehr ich das Buch kannte, die Emei pfehlung bestelben übel nahm.

Westen Die das die gelehrten Professiesten nen anders als handwerksmäßig getrieben werden mussen? Die größte Reheren würde; es senn, wenn Sie sich gelüsen lassen wolle, ten, die Narrheiten der After. Alchemissen, ad oculum: zu demonstriren, oder sich an dan; Westenern der Ftora zu vergreisen. Voritage och und parit. Habt Salz in euch und Fries, den untereinander.

433. Un Lisette Reinette Samann.

Munster ben Zoten Mai 17883

Meine herzensliebe Tochter, Den sten di M. erhielt ich den letzten Brief zu meiner: großen Freude und Beruhigung; ich erfach darans, daß es der lieben Mutter und dem Meinigen wohl geht, und daß meine Freunve sich meiner noch im Guten erinnern.

Ich schreibe diese Zeilen im Museo der frommen Fürstin, deren Garten ich mir zu Nuß mache, da ich gestern den Drieburgev statt des Pyrmonters, auf Gutbefinden meines jeßigen Arztes, Druffel, angefangen habe. Mein Unter Fuß bleibt noch immer dieter als der rechte; mein Appetit immer zu start, und der Schlaf wie eines gefunden Menschen.

so unbrauchbar. Diese Wahrheit ist sür mich auch res saoii.

Nach der Lage und Raeur der Dinge ist manches unmöglich. Aber unsere Begriffe zu ändern und zu berichtigen scheint nicht so ganz ummöglich zu senn. Die meisten sind wächseine Rasen, Gemächte der Sophisteren und der Schübernunft.

· Ich weiß: kein befferes Beigenpflaster auf Ihre Benien als bie gottliche Thorheit bes Evangelei. Wer ift thatiger gewesen, mit mehr Gebuld, als ber Menschensohn! Er hatte nicht, wo er sein Saupt binlegte. Er fam in fein Eigentonm und feine Unterthanen nahmen ihn nicht auf. Wie muß einem Manne von feinem unschuldigen, reinen Charafter unter einem sichen Bolfe guiMuth gewesen fenn, unter bem Pfaffenregiment ber Hohenpriefter und bem moratischen Otterngejucht ber Pharifder! Was für gotiliche Gelbft. verleugnung gehörte dazu, fich zu den roben Begriffen ber zwolf Boten herunter zu laffen, die noch einfältiger waten und mehr Bauernftol; hatten als unfere Leibeigenen; ben Dang politischer Rannengiegerenen zu unterbrücken und ihre groben Diffverftandniffe eines Dimmelreiches zu berichtigen!

Stande gewesen seyn, ein so schools Gebet.

Norgen erbaue, so sehr ich auch dem gusam. Lavater, ehr ich das Buch kannte, die Emer pfehlung vesselben übel nahm.

Wennen Die, daß die gelehrten Professischen nen anders als handwerksmäßig getrieben werden mussen? Die größte, Reheren würde, es sen, wenn Sie sich gelüsten lassen wolle, ten, die Narrheiten der After. Alchemissus, ad oculum: zu demonstriren, oder sich an dens Wesdienern der Flora zu vergreisen. Voritze, odium parit. Habt Salz in euch und Fries, den untereinander. ——

433. An Lisette Reinette Samann.

:(... Munster ben 3oten Mai 17884

Meine herzensliebe Tochter, Den sten dam. erhielt ich den letzten Brief zu meiner großen Freude und Beruhigung; ich erfahrdarans, daß es der lieben Mutter und dem Meinigen wohl geht, und daß meine Freuns de sich meiner noch im Guten erinnern.

Ich schreibe diese Zeilen im Museo der frommen Fürstin, deren Sarten ich mir zur Ruß mache, da ich gestern den Drieburger statt des Pyrmonters, auf Guthefinden meines jetigen Arztes, Druffel, angefangen habe. Mein linker Fuß bleibt noch immer dieter als der rechte; mein Appetit immer zu sark; und der Schlaf wie eines gefunden Menschen.

Gott tob habe ich feine Schmerzen im Leibe, dut mein Geltiuth ift ruhig und ziemlich beiert', aber zu nichts aufgelegt als, teiber! zum Lesen, worin ich eben so unersättlich bin als im Effen. Den sten Juni benfe ich mit Ernft an meine Abreise. Frang und Marianere were. den mich bis Pempelfort begleiten. Gott, der mich unter fo vielen Bunbern bergeführt bat, wird es an seinen Gnabenmitteln nicht fehlen laffen, mich wieder heimzubringen zu euch und eurer lieben Mutter, die Er erhatten wolle ben gutem Dinthe und gesunden Rraften. 3ch frene mich bon Grund ber Geele über Deinen Eifer, an ber Erziehung Deiner Ochweftern ju arbeiten. Unterstütze auch Deine alse, ante Mutter, und erleichtere ihr das Leben, in wirthschaftlichen und hauslichen Geschaften. Für all das Sute, was Du indem Sause Deiner Wohlthaterin empfangen baf, bore niemals auf, erkenntlich zu fepn, mehr in der That als mit guten Worten. Dabe Gott vor Angen und im Bergen, fo. wirft du allen Aersuchungen widersteben tonnen, wohn Gott nach seinem beiligen Rathe. fomobl Freunde als Feinde brauchen fann, um uns im Guten fest ju machen und gegen alles Bose gesetzt und entschieden, daß wir doch endlich den Sieg behalten in seiner Chre und unferm Deile, das er affein feunt und das in feiner Baterband ift.

Ich habe vieses auf dem Stuhle und mit dem Schreibgerathe der crisslichen Afpasse geschrieben, und muß nun aushören, weil es Wittag schlägt und Dein Bruder mich abhoden wird. Ich bringe Dir den Metastasso mis, den sie Dir zum Andenken schenkt. Reine Wutter noch Schwoster kann so viel Liebe haben, als: sie für Deinen alten Vater und asies was ihn angeht und zu seinem Glück gehört. Bete für sie und sür die übrigen Wohlschäter Deines Vaters; und Bruders, dem, es eben so geht wie mir, daß er mehr wird erzähsen son son er zu schreiben im Stande is.

2 1 2 den legfen Mat. .. .. 36 Age wieber an eben ber Stelle wo ich gestern faß. Morgen wetbe ich ben Unfang machen an meiner Abreise zu arbeiten, beren Termin aber von Franz und Marianne. abehängt. Lestere wird mir behülflich fenn mit ihrem Ciuftuffe. Das allerhöchfte, was ich einranmen fann, ift gegen bas Ende bes: bevorstehenden Monats. In Pempelfort wird ies and fosten, mich loszureißen. Danfet Gotti. tiebe Rinter, für alles Gute; bas ich genoffen. Wie viel bat den lieben, guten Franz meine Rrantheit an Argmenen ennb Pflege gefo fet! Er hat Ursache fich zu freuen, daßi er feine Gafte tos word, une woch batte er mich bald "Aberdedet, noch diefene Sommer unb Winter ben somt zuzubringen.

allen, in Zeit und Ewigkeit, Amen! wohl au revoir — zum fröhlichen, glücklic Wiedersehen. Euer alter, treuer Vater Johann Georg Hamal

. 434. In C. 3. Rraus, in Ronfgeberg.

Ranfter ben Iten Jun. 1788.

Liebster Professor und treuer Freund, Ich komme eben von Angelmodde mit Sans ju ruck und bin vielleicht zum lettenmale ba gewesen; zum erstenmale nicht so zufrieben wie sonst. Mit bem hentigen Tage fangen fic meine molimina zur heimfahrt an, an die ich ohne Contrast und vermischtes Gewühl von Leidenschaft nicht benken kann. Ich hoffe daß Sie Ihren alten Dedipum diesen Perbft wieder haben werden. Der linke guß bleibt immet geschwollen — alt bleibe ich und kann auf feine Wiederherstellung mehr rechnen. Ich war besorgt, Sie unwissend beleidigt zu haben; desto tiefer und lebhafter war meine Frende über Ihren letten Brief, den ich Dom. Vocem jucunditatis erhielt. In Anfang des Mai gab mir Franz die Antwort des unglücklichen Schwaben zu lesen, der fak drep Monate daran gearbeitet. Es waren 16 große, vollgeschriebene Seiten. Er erim nert fich Ihrer mit vieler Zärtlichkeit mb schreibt: "Der Gruß von meinem lieben Raus

hat mich fehr erfrent. Es ift ein liebet, berrlicher Mann, voll Seele, ohne alle Pratenfon, und sein warmes, liebevolles Derg umfaßt den Freund gang. Er ift nur bon febr wenigen gekannt, und das ift febr nathrlich. Du wurdest ihn lieben, fehr lieben, mehr lieben benn mich, wenn Du ihn fennteft." Defto unversöhnlicher ift er über sein Schickfal und die fiebenfache Bolle feines überläftigen, ihm viel zu langen Dasepus aufgebracht; schilt die Aerzte, die ihm einen Anschein von Besserung weiß machen wollen; lacht mit Laune Wet bes P. Cochem pubelnärrische Mabrchen, über Die botanischen: und alchnmischen Regerepen, über die Megpfaffen ber Gottin Flora, über die Potentaten, welche Goldmacher und Theriat - Aramer ber Unsterblichkeit in ihren burchlauchtigen, großmächtigen Schut nehmen. Er arbeitet an einem Berfiche über bie vergangene und zufünftige Geschichte ber Oberfläche des Erdbodens und - an Projecten, die Banren glucklicher und fluger zu machen. Ich zweifte, wie er selbst, daß beides zu Stand kommen werde, und besorge, daß wir beide auf dem unrechten Wege find, die verlorne Gesundheit wieder zu finden. Mit dem Mab ne, thn hieber zu ziehen, scheint es vollig vorben zu fenn. Die Gehalte find fehr schleche, und der Peautontimorumenos wurde fich schwerlich in das Gluck finden fonnen, nuter einem

W

ļ

allen, in Zeit und Ewigkeit, Amen! Lebt wohl au revoir — zum fröhlichen, glücklichen Wiedersehen. Euer alter, treuer Water Johann Georg Damann.

. 434. Un G. J. Reaus, in Kontgeberg.

Manfter ben Iten Jun. 1788.

Liebster Professor und treuer Freund, Ich fomme eben von Angelmobbe mit Sans juruck und bin vielleicht jum lettenmale Da gewesen; jum erstenmale nicht so zufrieben wie sonst. Mit dem heutigen Tage fangen fic meine molimina zur heimfahrt an, an die ich ohne Contrast und vermischtes Gewühl von Leidenschaft nicht benken kann. 3ch hoffe daß Sie Ihren alten Dedipum diesen Derbst wieder haben werden. Der linke guß bleibt immet geschwollen — alt bleibe ich und kann auf feine Wiederherstellung mehr rechnen. Ich war besorgt, Sie unwissend belei. digt zu haben; desto tiefer und lebhafter mar meine Freude über Ihren letten Brief, ben ich Dom. Vocem jucunditatis erhielt. Zu Anfang des Mai gab mir Franz die Antwort des unglucklichen Schwaben zu lefen, der faft drey Monate daran gearbeitet. Es waren 16 große, vollgeschriebene Seiten. Er erin. nert fich Ihrer mit vieler Zartlichkeit und foreibt: "Der Gruß von meinem lieben Kraus

urbeite mas ich fann, ihn von seiner Schoe und den Allierten der Antiberliner abzugiehen.

Ich bin nicht; im Stande, an meine Kinder zu schreiben. Niemand kann sich von meis ner Lage, innern und änsern Lage des Körpers und: Gewäths, einen Begriff machen, wie gute Tage und bose Stunden und der Zusammenhang meiner Umstände und ihre Anwendung mich erschöpfen und bepnahe aufreiben.

Den Dechanten meiner Freunde hoffe ich in Hamburg oder Berlin oder daheim zu umarmen. Was für ein Abendmahl die Vorsehung mir am Ende meines mühseligen Lebens äufbewährt hat! Wie schäme ich mich jetzt, über den Verlust meines halben Dieuses damals getobt zu haben, wie unser Theophik Steudel in Eslingen!

Ich bin jest aufgestanden. Grüßen Sie unseres Reichardts Schwester, die ich als Dechantin meiner Freunde ansehen kannumpferers würdigen Oberhofpredigers Paus und, das Müserische. Wenn sie auch die schwerts, arabische Grüße und das Abendhrod verläugnen, können, so werden Sie sich doch Mittags: Ihres alten sahrenden Kitters benm Gläschen Wein unseres verehrungswürdigen Kritikers, den langer Weile seiner bejahrten Muse, eximern. Rüstlich; wills Gots, mehr füri die langen Winterabende, die immer meine Lieber

kupmusen Stabe zu wohnen. Sein Ange iff zu sehr an die geraden Linien verwöhnt, und sein Seschmack zu schamhaft, auf Arücken zu gehen. Er sagt von sich selbst, daß er ben allem seinem Toben ganz ausnehmend gutherzig ist, und dien scheint er nicht ganz Unrecht zu babenz so zuträglich es ihm übrigens wäre, sein Wegriffe von sich selbst und manchen Dine gen ein wenig zu berichtigen,

their " ... . den ben Bette,

36 bin geftern von einem Schumfen befolien worden, und muß auf den Rath meimes Urzes diesen Morgen im Bette bei einer Soffe : Thee zubringen. Diceima erwartet ihren Breund Demsterhuist in 14 Tagen. Ich werde ibn also auch noch zu sehen, aber nicht zu genießen befommen. Geftern erhielt fie bon ihm einen Brief am oten des Monats Thargelion, ben er als den Geburtstag des heiligen Goerates fepert. Ich habe ben Anfang eines Alexis II, du Militaire im Mffpt, geles Woch ein Jahr konnte ich hier gubrinsen, ohne fertig zu werden. Bep einem fole den Reichthume von Genuß Maß zu halten, ift eine Lunft, von der ich den ftarkften unerkanten Beweis burch meine Ruckreise ablege. Der Jonathan zu Pempelfort hat mix mit feiner herzlichsten Empfehlung eine Einlas vong, sein Elpfium zu besuchen, aufgetragen, wo Sie febr willfommen sepn werden. Ich

gute Freunde, und vergessen Sie nicht, meine halbe Köthe zu besuchen und die Meinigen zu trösten, wenn sie meinethalben bekümmert sind. Ich hatte eben so viel und noch mehr Ursacke zu Sorgen; ich habe alle vop mir geworfen, und mein Schicksal ist in guter Hand, die mich bisher wie die Jugend gesführt und mich in meinem unvermögenden Alter nicht verlassen noch versäumen wird.

Ì

Bon Joh. Mich. Samann an 3. Fr. Reicharbs.

Munfter ben iten Jul. 1788.

Liebster herr Capellmeister, Abe ich abreise will ich Ihnen nur bie traurige Rachricht melben, bas ich meis nem Bater ben 21ten Jun. bie Mugen zugebruckt. Det herr hat alles mast gemacht! Die unsichtbare Sand, die fo unverkennbar im Leben über ihm gewaltet, bat auch am Enbe alle Umftanbe, bie ibm: fein Echickat erleichtern und für uns nabern konnten, munberbap gusammengefügt. Wir waren eben an einem Knoten, bessen Entwicklung niemand absehen konnte, nomlich an unserer Ruckreise, Diefer Knoten ift zerriffen , und er ift aller Dubseligkeiten, bie ihn erwarteten, entlebigt. Bierzehn Tage vor bem festgeseten Termin unserer Abs reise versant er in eine unerklarliche, Schwäche. Unsere Reise sollte mit einem Besuche in Pempelfort anfangen. Den 19ten gieng Buchols babin voraus und mein Bater mußte ihm versprechen, ben folgenben Sag gewiß nachs zufolgen. Marianne, als sie von ihm Abschied nahm, da er noch auf bem Bette lag, erschräck fo vor feinet abgezehrten Gestalt, baß sie, von entseglichen Uhnbun-

men angriffen, bie Threife einftelfen mollte g aber Boter, ber nie jo voll hoffnung war, als gera biefen Lagen, gab es burchans nicht gu. Geine mecht warb immer ftarter, unb ber Staube, be nichts gu bebeuten babe, ju gleichte Beit. Den at Morgen war bet Bagen bor ber Thur, und es an bas Cinftrigen geben , als fich auf einmat gum Sen Clud ein Misverftanbuis entbette. Das mit ferte gutemann bongefallen war. Dies madite ei Bergug ton ein nger Stunben; unterbeffen Samen 31 Merite und fagten, nach allen Symptomen batte er Rieben und tounte nicht reifen. Des Abente befam ein Rochein auf ber Bruft, und nachbem alle Di verfact waren, folief er um 7 libr bes Dorgen obne an ben Sob gebacht ju haben, an bethfelben A ge, all er por einem Jahre aus Ronigeberg gerei war , ohne biet Schulerzen ein. Die Flieftin Galligin de the fo überfchwenglich geliebt batte, bet Minifte Mirftenberg und zwer Aerzte waren von Anbruch bes Ic ges bis gu feinem Tobe ben ihm ; aber bie Sprache wo tim fcon benommen. Das lehte, mas er fpraci, ma ein Schern mit mit; als ich um gwen the in be Modt ben Argt enfen wollte Denfelben Abend marb et und im Garten ber eblen Fürftin begraben unter einer fchonen Baube, wie ihm ein Moneitnent gefest werber wird, auf welches die Worte aus 1 Cor. 1, v. 23 - 25 to fteben fommen.

Enbe bed fiebenten Zheiles.

mebradt ju Augeburg burd & Gtigete

:

